### COURS

# D'ARTILLERIE.

1. Venene - Liege Pal Junio de Alis.

COURS

# D'ARTILLERIE.

PARTIE THEORIQUE.

Bur G. Dichart, Capitaine d'Artillerie.

Rédigée d'après les Calners et les Leçons du Professeur,

DAD

MM. DIDIOX ET DE SAULCY, Capitaines d'Artillerie.

LIEGE,

LIBRAIRIE SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIELLE DE A. LEROUX, RUE DE LA RÉGENCE , 10.



# ECOLB D'APPLICATION DE L'ARTILLERIE ET DU GÉNIE.

# COURS D'ARTILLERIE.

Dans la première partie du cours d'artillerie , on s'est occupé du matériel que l'artillerie emploie , et on a examiné les conditions générales sur les principes qui doivent servir de guide pour la Lanction de machines aussi importantes.

Lutilité de ces principes est incontestable ; car quoique nous possédions système de canons et de mortiers , auxquels on n'a al qui en est le créateur , et un matériel nouveau , dont l'expénience a déjà fait apprécier les propriétés , on peut néanmoins avoir apquelles combinaisons de guerre , soit par suite de l'articules combinaisons de guerre , soit pour des circonstances après beaucoup de temps , qu'on est atonnemens successifs et acquelles , et il a fallu à Gribeauval sa longue expérience et tout leproche grave.

Il n'en a pas toujours été ainsi; et en l'an XI, lorsqu'on a voulu sporter au matériel des changemens notables, les expériences que l'on fit à cette époque, pour constater les avantages de ces modiscitons, ont bientôt montré, combien il était difficile d'établir un sincipes bien fondés. Il en a été de même dans beaucoup d'essais depuis cette époque.

des effets extraordinaires. Celà est arrivé maintes fois et l'épeut en citer plusions peut en citer plusieurs exemples récens. Ainsi au siége de Caults, en 1810, on a en bessi. De la constant de la en 1810, on a eu besoin d'effets beaucoup plus puissans que con que pouvaient donner. que pouvaient donner des mortiers de 1 calibre 1/2 de longued et des obusiers de 7 cm<sup>22</sup> et des obusiers de 3 calibres, comme les obusiers alors en users pour atteindre cette allers. pour atteindre cette ville des points où l'on pouvait se place.

C'est pour cette circonst. C'est pour cette circonstance que furent créés des obusiers de poids considérables de poids considérables, qui lançaient des obus de 14 pouces à plus de 6,000 mètres de distance

L'utilité des principes de la construction du matériel d'artilleit se fait pas seuloment ne se fait pas seulement sentir dans des circonstances extraordinaires, mais encore naires, mais encore quand il s'agit d'obtenir des effets morses comme on l'a vu dans la comme on la co comme on l'a vu dans la construction des nouveaux obusics, postérieurement any inferm postérieurement aux infructueux essais de l'an XI, et dont le grant de provient de Pal. succès provient de l'absence de principes qui pussent sengré guides certains.

L'excellence d'un système d'artillerie dépend d'un grander e de conditions auxqueller : bre de conditions auxquelles il doit satisfaire, et les agens de la fait usage sont si actifs fait usage sont si actifs, que des changemens, qui ne paraisse pas devoir amener de vaninti. pas devoir amener de variations notables, produisent cependades effets extrêmement Ame.

Pour estimer les effets que se propose l'artillerie, il sui est sidérer le projectile destiné à atteindre de loin l'objet graphe frapper ; la poudre ou la mote. jectile la vitesse nécessaire; la bouche à feu qui doit communique de la vitesse nécessaire; la bouche à feu qui doit communique de la vitesse nécessaire; la bouche à feu qui doit communique de la vitesse nécessaire; la bouche à feu qui doit communique de la vitesse nécessaire; la bouche à feu qui doit communique de la vitesse nécessaire; la bouche à feu qui doit communique de la vitesse nécessaire; la bouche à feu qui doit communique de la vitesse nécessaire; la bouche à feu qui doit communique de la vitesse nécessaire; la bouche à feu qui doit communique de la vitesse nécessaire; la bouche à feu qui doit communique de la vitesse nécessaire; la bouche à feu qui doit communique de la vitesse nécessaire; la bouche à feu qui doit communique de la vitesse nécessaire; la bouche à feu qui doit communique de la vitesse nécessaire; la bouche à feu qui doit communique de la vitesse nécessaire; la bouche à feu qui doit communique de la vitesse nécessaire; la bouche à feu qui doit communique de la vites de la poudre la vitesse nécessaire; la bouche à feu qui doit sont de projectile; enfin les machines qui sont de la transporter la bonche à c

\* nées à transporter la bouche à feu et les munitions. On s'occupera successivement de ces diverses parties.

DES PROJECTILES.

Un projectile est destiné à atteindre et frapper, project arechter un objet éloigné. L. détruire un objet éloigué; les effets du projectile varient que forme et avec la matière dans se

Matière des Projectiles.

Le projectile, pour détruire l'objet contre lequel il contre lequ doit être doué d'une résistance suffisante; s'il est properties de la livement au corps (1982). lativement au corps qu'il france, il se déformera, s<sup>égophys</sup>

ralement et présentant une plus grande surface , il éprouvera une plus grande résistance, et par suite, il pénétrera moins avant que s'il avait conservé sa forme primitive. Une grande densité est aussi généralement très-favorable; le projectile par là, en réunissant Sous un moindre volume une masse plus considérable et éprouvant Par suite moins de résistances , soit de la part de l'air , soit de la Part du corps à détruire , pénétrera plus avant.

On a employé différentes matières pour faire les projectiles , Savoir: la pierre, le plomb, le fer forgé, la fonte; ces matières possèdent chacune des propriétés particulières qui doivent les la préférer , suivant les circonstances dans lesquelles on les tire et suivant les objets contre lesquels on veut agir.

Les projectiles en pierre ont été en usage même avant l'invenlion de la poudre; depuis on en a souvent employé en masses énornes, sans qu'il aient eu une forme spéciale, en les lançant avec sans qu'il aient eu une forme spéciale, en les langelles espèces de fougasse. Ils produisaient de grands effets lorsqu'ils especes de fougasse. Ils produisaient de grandseners de la de grandseners de la de grandseners de la desarcite des meules de moulin du poids de 4,500 kil.; au passage des Darda-des meules de moulin du poids de 4,500 kil.; au passage des blocs aucutes de moulin du poids de 1,500 kH.; au passage des blocs de les turcs lancèrent contre les vaisseaux ennemis des blocs de pierre du poids de 400 kil.; l'un d'eux tomba sur un vaisseau , y produisit de grands ravages et mit 400 hommes hors de combat ; lamiral qui commandait, écrivit après la bataille, qu'un second projectile semblable anrait mis le bâtiment lors d'état de servir. A rectue semblable anrait mis le bâtiment hors d'etat de se de la Constantinople on employa des boulets du poids de 600 kil.; dans stantinople on employa des boulets du poids de 600 κm, vendes de 600 km, vendes de andes on en a tronvé de 21 pouces de diamètre pesant Jusque de la les projectiles du temps de Charles-Quint , employés au siége Met. 100 52 de diamètre de Metz et qu'on a retrouvés , avaient environ 0 , 52 de diamètre. Ces derniers projectiles d'un grand diamètre qui n'avaient pas un Bads considérable (environ 50 kil.) exigeaient des bouches à feu

Tals Considérable (environ 50 kil.) exigeaient des nouches avec La grand calibre et dont l'épaisseur des parois devait croître avec diamète. Brand calibre et dont l'épaisseur des parois devant crome d'amètre; elles étaient par suite, d'un poids considérable, ce les étaient par suite, d'un poids considérable, ce danètre; elles étaient par suite , d'un poids consucrance, les fit abandonner; ceux même qu'employa Charles-Quint, n'é-Tes it abandonner; ceux même qu'empioya de que pour utiliser des bouches à feu existantes. b<sup>4</sup> que pour utiliser des bouches à feu existantes.

Le prime de la pour des poulets en pierre, ou ne pouvait frap-

our faire brêche avec des boulets en pierre, on ne ponyan map la muraille en plein, sans quoi le projectile se serait brisé sans sacent. muraille en plein, sans quoi le projectile se serait brise san-smeer beaucoup; il fallait alors se contenter d'ébranler la ma-sie et commencer par le haut . sie et pour le faire avec avantage, commencer par le haut. la maconnerie n'était sontenne que dans la partie inférieure. Les débris qui s'accumulaient au pied de la murai lle convenient bientôt les couvraient bientôt les parties encore debout, avant que la bréchte ne fut terminée, et empéchaient de la rendre praticable.

Quand la bouche à feu était placée loin de la muraille, les projectiles, qui, à cause de leur peu de dureté, ne pouvaient recevir une très-grande vitosse autre de dureté, ne pouvaient recevir une très-grande vitesse initiale, perdaient en outre beaucoup vitesse avant d'arriver au beaucoup de la contre vitesse avant d'arriver au but , par suite de leur faible densité; la pouvaient ainsi produire. ne pouvaient ainsi produire que peu d'essete encore atteismaich ils rarement le noint président ils rarement le point précis où ils pouvaient le produire; les projectiles des comes suivaient jectiles des coups suivants se brisaient contre la maçonnerie allaient atteindre. Les allaient atteindre les, maisons de la ville sans utilité pour sont sont quant. Aussi n'obtannit quant. Aussi n'obtenait-on pas une brêche praticable avant 8 of 10 jours et souvent mans. 10 jours et souvent même après un tir beancoup plus prol<sub>dige</sub>.

Les boulets faits on con-

Les boulets faits en grès et qui ont déjà une certaine duraient pourtant un effet. auraient pourtant un effet avantageux contre certains materiales par exemple, contre la locatione de la location de la locatione de la locatio par exemple, contre le bois pour briser les affûts; dans le proposition de le vaisseaux, ils auroisses de fer, parce que sous un même de l'avantage sur des parties en ébranlant les parties sois un frou plus graphe. en ébranlant les parties voisines, ils dégraderaient plus plus boulet en fer, qui ne fait boulet en fer, qui ne fait qu'un trou facile à boucher avec pour ville; ces boulets nouvraisse. ville; ces boulets pourraient être ainsi employés, mais arecommendate a charge an-dessous du tiore.

Le plomb possède l'une des propriétés essentielles des projections de la projection une grande densité; mais il est trop mou pour être employe des obstacles résistans. des obstacles résistans, pnisqu'il s'applatit même contre la principa de la princ

Dans le principe de l'artillerie, on a employé des parties de la la comb , dont le poids allait : plomb, dont le poids allait jusqu'à 9 "; on les tirait dans de poilés mes longues, dites canone s. mes longues, dites canons à mains ; on reconnut bientos pois son les grands obstacles tre des grands obstacles, comme des retranchemens en plant des particulars de p cours grands obstacles, comme des retranchemens en hols pour des murailles, ils étaient trop mous et que contre des murailles, ils étaient trop mous et que contre des pour des animaux ils access. Le maréchal de Saxe avait proposé de faire us<sup>age</sup> de fisie us<sup>age</sup> de fisie us<sup>age</sup> de fisie us<sup>age</sup> suffisant suf

plomb du poids de 1 kil.; leur effet eut été plus qu<sup>e</sup> suffisant suf

des hommes ; leur emploi n'a pas été adopté. Les plus grosses achaellement employées sont du poids de 1/s de livre.

On voit que le plomb ne pouvant pas servir avec avantage contre des objets très-résistans, ne doit être employé que contre des hommes ou contre des animanx et qu'alors une petite masse est sullisante. Si on emploie quelquefois la balle du fusil de remparts contre des gabions , ce n'est pas pour détruire ceux-ci , mais seulene des gabions , ce n'est pas pour detruire ceux d , ... Ment pour les traverser et atteindre ainsi les hommes qu'ils devaient

### Fer Forgé.

On a aussi essayé dès le commencement de l'artillerie des proaussi essayé dès le commencement de l'arunce.

Stand en fer forgé. Ce métal jouit d'une grande dureté et d'une grande densité, mais la confection présentait beaucoup de difficulles pour les calibres un peu gros; on en fait encore usage, mais Pour les calibres un peu gros; on en fait encore de solution de la calibre de solution de la calibre de calibre de calibre de calibre n<sub>leg</sub>uent sous les petits diamètres de 55mm a 55mm, pour les des boites à balles ; on a abandonné les balles du calibre

 $0_{
m n}$  a  $_{
m ess}$ ayé de fondre des projectiles en cuivre; le hant prix de  $_{
m rec}$ ette matière y a bientôt fait renoncer.

Lintroduction de la fonte de fer pour la confection des projecone de la fonte de fer pour la confection de la fait faire à l'artillerie ses plus grands progrès; ce métal, dait faire à l'artillerie ses plus grands progres; ce me grande dureté, ne se déforme pas; il se brise quelquefois, pour grande dureté, ne se déforme pas; il était entier. Ce grande dureté, ne se déforme pas; il se brise quenque. Ce désignations il produit encore antant d'effet que s'il était entier. Ce des l'est pout ainsi recevoir à pen s alors il produit encore autant d'effet que s'il était enner-dal est peu cher, facile à mouler et il peut ainsi recevoir à pen

Densité des projections.

Densité des projections.

Salaine que l'air oppose au mouvement d'un boulet, aug-Sance que l'air oppose au monvement d'un nouver, il est sance près comme la superficie de son grand cercle, il est and a peu-près comme la superficie de son grand cercle, nu de la superficie de Pro-pres comme la superme de la superme de la superme de leur que les projectiles conservent une grande de leur effet à une distance un peu grande, que leur masse superme de leur de la densité du projectile de la densité de la substitute de leur effet à une distance un peu grande, que leur massemprise sous un petit volume; plus la densité du projectife

sera grande, moins celui-ci éprouvera de résistance de la part de l'air. Ainsi de deux projecti l'air. Ainsi de deux projectiles de même poids, l'un en pierre par exemple, et l'autre par fait de même poids, l'un en pierre par l'autre par fait de même poids, l'un en pierre par fait de même poids de même poids, l'un en pierre par fait de même poids de même p exemple, et l'autre en fonte, dont la densité est environ  $\frac{1}{2}$  fois que celle de la première celle de la première, et qui devront atteindre un objet éloigné avec une même vitesse. le promière de la première de la premiè une même vitesse, le premier devra être lancé avec une vitesse plus grande: on elle plus grande; ou s'ils sont lancés avec des vitesses égales, le dernier produira un con-

Cétait pour produire aux grandes distances des effets enone us considérables conservations des effets enone plus considérables qu'avec des boulets de fonte, qu'on a propositéremment d'employers. récemment d'employer le plomb dont la densité est cauraisse fois 1/2 celle de la fonte. fois 4/2 celle de la fonte, en boulets du calibre de 4 qui au pesé 6 u, et qui devoient pesé 6 ", et qui devaient produire autant d'effet que des boulets.

La densite des boulets de pierre était égale à cell<sup>e des matérie</sup> qu'on employait; elle variait de 2,50 à 2,70, celle de l'eau cipal Celle des projectiles en métal, n'est pas la même que celle qui prindiquée dans les tables contra de pas la même que celle qui prindiquée dans les tables contra de pas la même que celle qui principal de pas la mêm ces densités sont prises sous de petites masses, exemples de sités de densités; cela tient à grant de sités de flures et d'autres vides intérieurs , et qu'il n'eu est pas intérieurs , et qu'il n'eu est pas intérieurs de qu'il n'eu est pas interieurs de qu'il n'eu est pas inte projectiles conlés sous des formes sphériques; ces projecties refroidissent par la partie esta. refroidissent par la partie extérieure et le retrait se fait de la decessairement un vide intérie nécessairement un vide intérieur; la densité de ces projettes donc être moindre que cello .... donc être moindre que celle qui est indiquée pour les muses les celle des projections de la celle qui est indiquée pour les muses les celles qui est de la celle qui est indiquée pour les celles qui est de la celle qui est de la

Celle des projectiles coulés en France dans les differenties pour les parts puis 10 ans, prise en conserve denie des projectiles coulés en France dans les différences de la dimetre moyen entre la comparant leur poids au volume de la diamètre moyen entre la comparant leur poids au volume de la comparant le diamètre moyen entre la grande et la petite lunette est des hours. et c'est ce nombre qu'il faut choisir pour calculer les discrepands de partie lunette et du petite lunette discrepands de pour calculer les discrepands de boulets; celle des projects. des boulets ; celle des projectiles anglais prise de la membre de la petite limette de la petite limette de la membre de l 

La densité des projectiles en plomb diffère aussi, et pour le partie de la densité de la densité. uêmes raisons de la densité ordinairement dounée pont de la densité ordinairement dounée pont de la densité ordinairement dounée qui est de 11 383 fondu et qui est de 11,552; celle des balles de fusile par le par nour et qui est de 11,552; celle des balles de fusi présidification et qui est de 11,552; celle des balles de fusi présidifié par qui existe dans l'eun; cette différence tient à un vide solidification de la confisse par l'agraphe de la confisse de la confisse par l'agraphe de la confisse de la confisse par l'agraphe de la confisse pa qui existe dans l'eau; cette différence tient à un vide apprendit plate de solidiffication s'opérant d'about : acce que le refroidissippe de la partie de la part solidification s'opérant d'abord à la surface extérieure de la participation s'opérant d'abord à la surface extérieure de la participation de la surface extérieure de la surface exterieure de la s jusqu'au milieu du jet avant que l'intérieur ne soit solu i de trait s'opère ans salu i de l'intérieur ne soit solu i de l'intérieur ne solu i de l'interieur ne solu i de l'intérieur ne solu i d'intérieur ne solu i d

l'éviter, il suffit de maintenir le jet à l'état liquide plus long-temps n suint de maintenn le jet a retar aquae par du plomb; les la mérieur de la balle, en continuant à y couler du plomb; enterieur de la balle, en continuant a y comercial par les balles ont alors la densité ordinaire 41,352. Le plomb de certains objets du commerce a une densité supérieure; cette augmentation Provient de l'écrouissage; on a fabriqué des balles par compression Pour éviter ce vide intérieur qui, n'étant pas au centre de figure, déplace le centre de gravité et peut ainsi produire des déviations. Cependant l'expérience a montré que l'on n'obtenait pas sensiblenent plus de justesse, ni plus de portée.

La densité du fer forgé pour les balles des boites à balles et calculée comme celle des boulets, est de 7,60.

## Forme des projectiles.

La recherche de la forme la plus avantageuse à donner aux prorecherche de la forme la plus avantageuse a nonner de la plus avantageuse a nonner de la plus avantageuse a nonner de la solution de considérations et la solution de cette question dépend à la fois de considérations la solution de cette question dépend à la fois de considérations de cette question dépend à la fois de considérations de cette question dépend à la fois de considérations de cette question dépend à la fois de considérations de cette question dépend à la fois de considérations de cette question dépend à la fois de considérations de cette question dépend à la fois de considérations de cette que cette que cette que la fois de considérations de cette que cet Solution de cette question dépend à la fois de consucerval.

Physiques et de conditions à remplir pour le service; quoique le regulies et de conditions à remplir pour le service; quo problème paraisse résolu en faveur de la forme sphérique, généraandeme paraisse résolu en faveur de la forme spherique, son usage, il est cependant nécessaire de connaître les raisms m: n ont fait adopter.

Jun Pont fait adopter. La résistance de l'air pendant le trajet du projectile diminuant régistance de l'air pendant le trajet du projectne dimension d'ablement l'effet dont celui-ci est susceptible, c'est l'inand detablement l'effet dont celui-ci est susceptible, con-dence de la forme sous ce rapport que nous allons d'abord con-Supposons une surface plane se mouvant dans l'atmosrer, Supposons une surface plane se mouvant uans de restant perpendiculaire à la direction du mouvement; si prime l'étendue de ore et restant perpendiculaire à la direction du mouvement de l'était que déplacé, la résistance croîtrait comme l'étendue de la sufface. nétait que déplacé, la résistance croitrait comme l'elemps, surface et comme le chemin parcourn pendant un même temps, sur est nas ainsi, parce que estatante comme la vitesse; mais il n'en est pas ainsi, parce que state du surface impri-gret élastique. Si l'élasticité de l'air était parfaite et si les molé-les autres, la surface impristelastique. Si l'élasticité de l'air était parfaite et surcs des la surface impridaient indépendantes les nnes des antres, la surface mande de la vitesse égale à celle qu'elle même posall des molécules une vitesse égale à celle qu'elle meme per la résistance serait proportionnelle au carré de la vitesse. tella résistance serait proportionnelle au carré de la violète loi, n'est pas entièrement exacte, et l'expérience montre cette loi, n'est pas entièrement exacte, et l'expérience mon-la résistance de l'air contre les projectiles, croit dans un plus Tésistance de l'air contre les praport que le carré de la vitesse.

blas appliqué le carré de la vuesse. appliqué la même théorie à la résistance que doit onru-aciné à la direction du mouvement, et on a trouvé que la

| la projection depuis 90° jusqu'a 60°, mais                                                                                                                   | (origin   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| e suit plus la même loi car :                                                                                                                                | ce theory |
| la projection depuis 90° jusqira 00°, mais 00° e suit plus la même loi car :  Pour l'angle de 20° elle n'est que 1/2 de la résistan  ——id.—— 14° ——id.—— 1/4 | 1/        |
| idididid.                                                                                                                                                    | 1.        |
| id 9° 1/2id 1/3                                                                                                                                              | 1/        |
| id4°id1/5                                                                                                                                                    | 1         |

Dans les considérations théoriques précédentes , on ne tient par mette du frottement de Pais compte du frottement de l'air sur les faces du corps ni de l'influence que la courbure et l'étendus. que la courbure et l'étendue de la surface antérieure et postérieure et postérieure et pastérieure et postérieure et postérieu exercent sur l'air , en augmentant sa densité et en favorisme plus ou moins son passage en augmentant sa densité et en favorisme plus

L'air étant très-mobile, lorsqu'un projectile s'y me<sup>ult, il</sup> sugr prime les couches antérieures jusqu'à une certaine distance des prime leur pression et leur mente leur pression et leur communique une certaine distante de couches se rangent ensuite leur communique une certaine de couches se rangent ensuite leur communique une certaine de couches se rangent ensuite leur communique une certaine de couches de couches se rangent ensuite leur communique une certaine de couches se rangent ensuite leur communique une certaine de couches de couc couches se rangent ensuite latéralement, puis se précipile relieur prière le corps avec une xitosoc rière le corps avec une vitesse accélérée ; mais elles regent sur trent qu'avec une vitesse de la corps avec une vitesse accélérée ; mais elles regent sur la corps avec une vitesse de la corps avec une vites de la corps avec une vitesse de la corps avec une vites de la corps avec une vite de la corps a trent qu'avec une vitesse accélérée ; mais elles ne le propriée ; lui une pression d'autant — 1 plus grande; on a même pensé que si cette vitesse da sufficient de pour la pourrait arriver, que la companya de proposition de la companya de proposition de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la il pour grande ; on a même pensé que si cette vitesse était sullégant le reviendraient derrière. Le conches lancées excentrique les conches lancées excentrique projet reviendraient derrière le corps qu'après que les parties par les que les qu'après que les parties par les qu'après que les parties qu'après qu'après qu'après que les parties qu'après q rieures seraient dépà assez avancées pour n'être plus attributes qu'alors, le vide pourrait et e. qu'alors, le vide pourrait se former et que la pression de la face postérieure pourrait. la face postérieure pourrait diminuer jusqu'à être mille dans son nome. taines parties. En tous cas, la résistance que la corps éprone postérioure pour ait diminuer jusqu'à être mille dans taines parties. En tous cas, la résistance que le corps éprone posté son mouvement peut aurent son mouvement peut augmenter par l'influence de la forme postérieure. Les molécules revenant vers la trajectoire du p<sup>roj</sup><sub>alles</sub> d<sup>écrival</sup>

vitesse accélérée , et comme attirée vers le centre , elles décrired

7/10

<sup>par</sup> rapport à la direction de celui-ci une sorte de trajectoire et comme elles affluent de toute part, elles doivent, en se renconrant avant de se mêler, former des tourbillons. Ces tourbillons 4.2.2. he peuvent se mouvoir avec la même vitesse que le corps lui-même; ils laissent un espace qui fait infléchir les trajectoires suivantes, de façon que la convexité soit vers le centre et que de nouveaux 7. 3. dourbillons se forment ensuite dans un sens opposé au 1er.; après Moi il s'en formera de nouveau dans le premier sens et ainsi de suite, alternativement et pour la même raison. On peut facilement apercevoir des phénomènes semblables à ceux-ci, en faisant mouvoir un corps à la surface de l'eau ; on verra, par les ondes qui se fornent en avant, sur les côtés, et par les tourbillons qu'i se forment par derrière, ce qui doit se passer dans l'air; on peut reconnaître Par là, comment la forme allongée et arrondie de la surface antérichre, en facilitant le passage de l'air et en diminuant la densité des couches, peut diminuer la résistance ; ce qu'il en est de même de la forme allongée postérieurement pour augmenter la pression respace que laisse le corps.

Ces Phénomènes sont extrémement compliqués et n'ont pas perbis jusqu'à présent d'obtenir la résistance des corps en mouve-Ausqu'a présent d'obtenir la résistance des corps Allan, l'air autrement que par des expériences directes; nous all<sub>ous nous</sub> occuper des résultats qu'elles ont fournis.

## Expériences sur la résistance de l'air.

Los expériences dont nous allons parler ont été faites par Borda e par Hutton; Borda (\*) a opéré à des vitesses de 5 à 4 pieds jusuniton; Borda (\*) a opéré à des vitesses de o a partire d'unite de la direction du perpendiculaires à la direction du la direction du company pieds; les arêtes étaient perpendiculaires à la direction du la company de la compan a pieds; les arêtes étaient perpendienlaires a ra une constituent; les profils de ces prismes étaient 1° un triangle équibarement; les profils de ces prismes étaient 4° un triange de la base en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en avant; 2° le même triangle , le sommet en s les deux côtés de ce triangle remplacés par une demi ellipse; es deux côtés de ce triangle remplacés par une dem con-es deux côtés remplacés par deux arcs de cercles décrits du mmet opposé et formant ogive.

0<sub>0 a</sub> obtenu les résultats, qu'on a comparés dans le tableau sui-<sup>su a obtenu les résultats, qu'on a compares de sut aux résultats que donnerait la théorie précédente.</sup>

<sup>(°)</sup> Histoire de l'Académie des Sciences , année 1765.

|   | FORME DE LA BASE              | RÉSISTANCE     | RÉSISTANCE<br>THÉORIQUE |
|---|-------------------------------|----------------|-------------------------|
|   | DES PRISMES.                  | EXPÉRIMENTALE. | THEORIE                 |
| - | 4° Triangle , baseen avant    | 100            | 400                     |
|   | 2° Triangle , sommet en avant | 52             | 50                      |
|   | 5° Demi ellipse               | 45             | 41                      |
|   | 4º Ogive                      | 59             |                         |

On voit par là que pour la deuxième figure, la résistance thérrique n'est pas moitié de celle de l'expérience, tandis que les 5° et 4° elle est plus grande; on ne peut donc nullement. Stéparable au monvement; on explique facilement l'avantage des formes essayées la 4° est la plus farible au monvement; on explique facilement l'avantage des formes arrondies, sur celles dont les faces sont en ligne droite, parce quit dans celles-ci, les molécules avant de quitter le corps à l'endroit du plus grand rensiement reçoivent encore une vitesse durent l'avantage de stendire direction excentrique, tandis que lorsque le dernier élément parallèle à cette direction, il n'y a plus de vitesse excentrique parallèle à cette direction, il n'y a plus de vitesse excentrique primée, et l'air se précipite derrière le corps avec plus de fair et par conséquent rière on aurait facilité ce mouvement de l'air et par conséquent diminué la résistance.

Les expériences de Hutton (\*) ont été faites compa<sup>rativement</sup> entre des surfaces de révolution dont l'axe était dans la les surdu mouvement. Le diamètre des bases était pour toutes de 5 à faces (en mesure anglaise) de 6 p°,576 (0°,162) et la vitese de 5 à 20 pieds par seconde.

Le tableau suivant contient les résultats comparés des diversis expériences pour des vitesses de 10 pieds et la résistance qui serait déduite des formules théoriques précédentes.

<sup>(&#</sup>x27;) Nouvelles expériences d'artillerie , traduites par Terquem.

| DÉSIGNATION DES SURFACES.                                                                   | RÉSISTANCE<br>EXPÉRIMENTALE. | RÉSISTANCE<br>THÉORIQUE. | 9.7   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------|
| ° 1. Hémisphère (convexité en avant) ° 2. Sphère entière ° 5. Cônc , l'angle au sommet égal |                              | 4                        | ,     |
| 4. Disgno                                                                                   | 126                          | 0,40                     | J. 18 |
| ° 5, Hémisphère partie plane en avant<br>° 6. Cône , base en avant                          | 288                          | 2                        | 7.9   |

Les surfaces N° 2 et 5 donnent peu de différence, quoi que la théorie en indique une très-grande; et dans les N. 4 et 5, qui dondent à peu-près les mêmes résultats, l'avantage de la forme antérieure du N°. 5 est compensé par le peu d'épaisseur du N°. 4. La h<sub>hón</sub>, du N°. 5 est compensé par le peu d'épaisseur du N°. 4. La théorie pour ces trois derniers, indique une résistance double des Pour ces trois derniers, indique une resistant premiiers tandis qu'effectivement, elle est environ deux fois et demi

 $0_{
m 0.3}$  cherché quelle est la forme sous laquelle un corps en monequent présentait moins de résistance à l'air, et on trouvé que sa longueur présentait moins de résistance à l'air, et on trouve que sa grande, devait être 5 fois sa plus grande largeur et, que la plus 'F.//. sande section était située au 2/5 de la partie antérieure.

hans toutes les expériences précédentes , les corps étaient mainle<sub>tus</sub> toutes les expériences précédentes, les corps ennen et<sub>les c</sub>onstamment dans la même direction; mais il ne peut en et<sub>re</sub> constamment dans la même direction; mats a de le constamment dans la même direction; mats a de le constamment dans la même direction; mats a de le constamment dans la même direction; mats a de le constamment dans la même direction; mats a de le constamment dans la même direction; mats a de le constamment dans la même direction; mats a de le constamment dans la même direction; mats a de le constamment dans la même direction; mats a de le constamment dans la même direction; mats a de le constamment dans la même direction; mats a de le constamment dans la même direction; mats a de le constamment dans la même direction; mats a de le constamment dans la même direction; mats a de le constamment dans la même direction; mats a de le constamment dans la même direction; mats a de le constamment dans la même direction; mats a de le constamment dans la même direction; mats a de le constamment dans la même direction; mats a de le constamment de le constammen ansi avec les projectiles de l'Artillerie qui premua. La rajet, des positions différentes, dont il résulterait des résislanget, des positions différentes, dont n resummente de la position différentes, dont n resummente la language plus grandes que celles sur lesquelles on compterait.

Plus grandes que celles sur lesquelles on compressor.

A sphère scule jouit de la propriété d'offrir toujours une même sphère seule jouit de la propriété d'offrir toujours un de l'air; et par conséquent la même résistance an choc de l'air; et par conséquent la même résistance an choc de l'air; de contient aussi un même volnue sous la moindre surface et elle Contient aussi un même volume sons la moindre surface n'en la par là, une résistance moindre qu'une antre surface n'en l'en prendront succespar là, une résistance moindre qu'une antre surva-dirait dans les différentes positions qu'elles prendront succes-

l<sub>ss</sub> projectiles ordinaires, par la manière dont ils sont laucés.

16 12

ayant toujours un certain mouvement de rotation, et frappant l'air dans ce mouvement, toute autre forme que la forme sphérique produirait de très-grandes déviations; car les résistances partielles n'étant pas distribuées symétriquement autour de la direction du mouvement, n'auraient pas une résultante unique suivant cette jene. Il en serait de même de la forme sphérique si le centre de gravité ne se confondait pas avec le centre de figure; ces déviations ont lieu même pour une sphère parfaite douée d'un mouvement de rotation; l'expérience le montre et il est aisé de s'en rendre compte.

En effet: si la sphère, outre son mouvement de rotation quant, a aussi un mouvement de rotation, que nous supposerous pour plus de facilité avoir lieu autour d'un axe vertical, les portions situées à droite marchant en avant, dans le même scus que le centre de gravité, le frottement de cette portion du corps combra les concles d'air qui doivent passer de l'avant à l'arrière, renir le passage plus difficile que si le mouvement n'avait pas les couches de ce côté; le contraire aura lieu du côté opposé, o mouvement de rotation du projectile facilitera l'éconlement; par mouvement de rotation du projectile facilitera l'éconlement; par conséquent la somme des pressions latérales de la consécute double raison la somme des pressions latérales de la consécute d'une continuellement pressé vers la gauche et déviera de consécuter continuellement pressé vers la gauche et déviera de consécute.

D'une autre part, la pression de l'air sur la partic antérier produira un frottement qui agira de gauche à droite et ferd dévier le projectile dans ce sens. Il résulte de là deux effets différent dont l'intensité, respective variant avec la vitesse, produit une division irrégulière, d'abord dans un seus, puis dans l'autre. La forme de la companie de la frança pour le la forme de la companie de la forme de la companie de la

viation irrégulière, d'abord dans un sens, puis dans l'autre. La forme sphérique présente aussi de grands avantages pour le trajet du projectile dans la bouche à feu; celui-ci peut dire prise senté et entrer également dans tons les sens, il roule au jieu de glisser et sous ce rapport, il dégrade moins les bouches à feu à da glisser et sous ce rapport, il dégrade moins les bouches à feu à du toute forme arrondie , et pour une forme cylindrique il n'y appart toute forme arrondie , et pour une forme cylindrique ne pau y une arête de coutact. Dans le tir, le boulet sphérique ne pans s'arc-bouter, ce qui arriverait avec une forme allourgée, sontet on l'a vu dans des expériences qu'on a faites en 1852 à l'École dalles sur des projectiles oblongs lancés par des obusiers; ces projectiles

9.13.

<sup>qu'on voulait</sup> faire frapper le but constamment par la partie antérieure, avaient un vide à la partie postérieure et devaient faire explosion au moment du choc par l'effet d'une amorce à percussion ; lobus allongé produisit de grandes dégradations et au bout de pen de coups un fort égueulement à la bouche. Le projectile, du reste, fut trouvé dans la butte dans diverses positions différentes de celles The dans la butte dans diverses positions unit tourné dans son la la bonche à fen, parce qu'il avait tourné dans son trajet; par conséquent il ne remplissait pas l'objet qu'on s'était

À tous les avantages de la forme sphérique , se joint encore la facilité de la confection des moules et de la vérification des projecilles lors des réceptions. Si la forme sphérique quoique difficile à ons des réceptions. Si la forme spuerque quoque donner à la pierre avait déjà été adoptée pour des projectiles de ette matière, à plus forte raison devait-elle l'être pour les prolectiles en matière coulée.

### EFFETS DES PROJECTILES.

Lorsqu'un projectile a atteint le but contre lequel on l'a lancé, son effet varie suivant sa dureté, sa masse et la vitesse qu'il possède et varie suivant sa dureté , sa masse et la vuesse y ... . <sup>(alco</sup>re à ce moment ; on doit donc chercher à lui donner ces propriétés à un degré qui convient à l'effet qu'on se propose.

Les projectiles penvent avoir différents effets à produire : soit à tayerser un obstacle, on à le renverser, soit à briser ou diviser un obstacle, on à le renverser, son a passe. d<sub>ende</sub>, corps ou à se diviser lui-même pour frapper sur une plus grande d<sub>ende</sub>, et<sub>endue</sub>, soit encore à porter des matières propres à incendier on declairer des objets éloignés, et dont on ne peut s'approcher.

la dureté d'un projectile, favorise toujours sa pénétration dans aunreté d'un projectile, favorise toujours sa penetrame.

Sorps ; elle doit augmenter avec celle de l'obstacle; si elle n'est pas suffisamment grande relativement à cette dernière, au moment aulisamment grande relativement à cette dermere, au de choc, le projectile se déforme, il présente une plus grande surc<sup>400c</sup>, le projectile se déforme, il présente une plus grande le perpendienlairement à la direction ; il éprouve alors plus de 

Cet effet est sensible , même contre des corps très-divisibles efflet est sensible , même contre des corps fres distingue l'eau et c'est ce que montrent les expériences suivantes e l'eau et c'est ce que montrent les expériences sur l'ages sur la pénétration des balles de fusil dans l'ean à différentes. dances et par suite avec des vitesses d'arrivée différentes.

Tales et par suite avec des vitesses d'arrivée differences. Jableau de la pénétration dans l'ean, de balles de fusil d'infande 49 à la livre.

| VITESSE DE LA BALLE<br>A<br>L'ARRIVÉE AU BUT. | PÉNÉTRATION DANS L'EAU.       | OBSERVATIONS.                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Mètres par seconde                            | Enfoncement croissant jusqu'à |                                                         |
| 500                                           | 5 m.                          | La balleest applatie                                    |
| 550                                           | V                             | :4.                                                     |
| 400                                           | 1,60                          | oct applatic                                            |
| 450                                           | 1,55                          | La balle estari<br>jusqu'au centre<br>La balle se brise |
| 500 à 550                                     | 0,75                          | La balle se                                             |

On voit que lorsque la balle ne se déforme pas, l'enfoncement gmente jusqu'à la vitere augmente jusqu'à la vitesse de 500<sup>m</sup> à partir de laquelle cet en plus et cement décroit parce que la balle se déforme de plus en plus e 

Quand le projectile est d'une matière assez dure pour qui déforme pas. l'enfance se déforme pas, l'enfoncement va toujours croissant avec la viloser, cet enfoncement est vivoi sité et dépend plus de la vitesse du projectile que de sa plusée d' Lorsque la vitesse du projectile que de sa plusée d'

Lorsque la vitesse du projectile que de sa de la vitesse du projectile est très-grande, la durée du projectile est très-grande, la durée du projectile est très-grande, la durée du projectile est très-grande du projec certaine pénétration est tellement courte que les parties de properties de properties de la parties de parties de la partie de la parties de la partie de l qui se trouvent sur son passage sont détruites, avant qu'elles ient eu le temps de réagir son passage sont détruites, avant qu'elles ient eu le temps de réagir son des la contrainer, eu le temps de réagir sur les parties voisines et de les entraîner, et le corps est traversé. et le corps est traversé sans être sensiblement ébranlé.

Ainsi une porte en planches est traversée par une balle de fusil us être entrainée queix sans être entrainée quoique celle-ci puisse se mouvoir avec facilité.

Quand un projectile f

Quand un projectile frappe avec vitesse contre du bois i le tre en ue laissant qu'ur de la contre du bois i le contre du bois i nètre en ue laissant qu'un trou; lancé avec une moindre vitesse, projectile ébranle la masse projectile ébranle la masse et la brise. Si le projectile est desfiné à ébranler ou à renversa ébranler ou à renverser un obstacle, il devra ne posséder que faible vitesse; il sera on faible vitesse ; il sera au contraire avantageux de lui dounder une masse et un diamètre constat.

### Division du projectile.

Si le projectile possède une quantité d'action plus que suffisante Polecule possede une quantite d'action par le lour détruire l'objet qu'il frappe, il y a alors avantage à ce que ce Pojectile se divise lui-même , pour embrasser une plus grande tendue e divise lui-même, pour emprasser de la voir par dendue en frappant un plus grand nombre d'objets et avoir par dors consequent plus d'efficacité; chaque projectile partiel ayant alors 

La disjonction peut être préparée à l'avance, comme celà a lieu dans les boltes à balles; chaque projectile partiel a pu recevoir les boltes à balles; chaque projectife partier a partier d'appendique forme convenable à son trajet dans l'air; ou bien la disjonc-Jon Peut n'avoir lieu qu'à l'arrivée au but, comme avec les obus Peut n'avoir lieu qu'à l'arrivée au but, comme a dont les se brisent par l'explosion d'une charge intérieure et dont les charges même. Enfin belats ne recoivent de vitesse que de cette explosion même. Enfin disjonction des projectiles peut présenter l'un et l'autre de ces dels, comme dans les obus à balles dits à la Straquenelle; ces obus sont remplis de balles de plomb et contiennent une charge poudre qui doit faire explosion avant l'arrivée au pur, ... ent des éclats comme les obus; et les balles en s'écartant un peu, en ues éclats comme les obus ; et les balles en s'ecarum de l'adh<sub>l'assant</sub> une certaine étendue, sont comme lancées par l'obus ace la vitesse dont il est animé au moment de l'explosion.

unica vitesse dont il est animé au moment de l'expression. Les boulets incendiaires destinés à incendier les objets dans les-The siles penètrent, sont lancés comme les autres projectiles. Dans lancés comme les autres projectiles. Dans lancés comme les autres projectiles. sus pénètrent, sont lancés comme les autres projections pays, en Prusse, en Russie ce sont des obus à 4 ou 5 de la matières incenvals, suivant leur calibre et qui sont remplis de matières incen-

Les balles à feu sont les projectiles destinés à éclairer; on les a comme des projectiles creux.

belvigne, officier d'infanterie et inventeur du procédé de Delvigne , officier d'infanterie et inventeur au projection à balles applaties, a proposé d'employer pour projections. senent à balles applaties, a proposé d'employer pour proposé de la figure proposé d'employer pour proposé de la figure proposé de la longuage et fermées par une capsule ou amorce fulminante qui dune et fermées par une capsule ou amorce running anne quand la balle frappe. En la lancant contre des cais enemis, elle devait, en les traversant mettre le feu aux mu-

h<sub>boal</sub> equelques autres projectiles d'un emploi tout-spécial and the special control of the special contro

ques ou de deux boulets applatis réunis par une barre ou applatis reunis par une barre ou applatis que applatis par une barre ou applatis par une chaine ; tirés avec un canon , ils prennent un mouvement de rolation et font étendre la chaine; leur portée est les 2/5 de la portée ordinaire. Lancés contre les mats et les cordages des vaisseaux en nemis, ils cortes de la cordages des vaisseaux en les cordages des vaisseaux et les cordages des vaisses de la cordage des vaisses de la cordage des vaisses de la cordage de la cord nemis, ils ont plus de chances de les atteindre et lorsqu'ils le atteinnent, ils les vals de chances de les atteindre et lorsqu'ils le fait de atteignent, ils les déchirent sur une grande étendue et y font de grands rayages

7.44... Un projectile de ce genre, mais qui n'est pas adopté en français.

(K. est composé de cing barre) est composé de cinq barres de fer et réunies à un seul g<sup>pos</sup> alniede par l'une de leurs overagents. par l'une de leurs extrémités terminée en piton. On les reploie de manière à en faire un manière à en faire un seul faisceau, pour les introduire dus processes et les projetes à la company de la company canon et les projeter à l'aide d'un sabot. Dans le trajet de coppe jectile, les barres s'écont de la després de la barres s'écont de la jectile, les barres s'écartent, forment une étoile et produisent grands rayages dans les vaisses de la company de grands rayages dans les voilures et les agrès qu'elles atteigness.

On emploie encore d

On emploie encore des projectiles pour lancer un cordage isseau en danger dans 7. 16. vaisseau en danger, dans un mauvais temps. Les Anglais oli per à en reudre l'emple; e ... à en rendre l'emploi facile, en employant un boulet produit trou dans leguel company d'un trou dans leguel company de le company d'un trou dans lequel est vissée une barre de fer de 0°, 75 à 0°, de longueur : cette barre de longueur ; cette barre est terminée à l'extrémité opposité par un auneau dans lequel pa un anneau ; cette barre est terminée à l'extrémité opposer ; cordage qu'on veut lancos

La barre étant mise en avant, doit se retourner à la sargia de la cuche à feu, pendant es te bouche à feu, pendaut ce temps le cordage prend progressionelle vitesse de l'obus et peut la vitesse de l'obus et peut résister à la tension eucor agriculture de l'obus et peut résister à la tension eucor agriculture de la contraction de la contr dérable qu'il éprouve daus les premiers moments, Cela de pas s'il était attaché impost. pas s'il était attaché immédiatement au boulet; le cordeges pour prait par la résitances cori Les Auglais ont de ces projectiles dans les magasins (en de préts à être lancés prait par la résitances qu'il opposerait au monvement

On se sert aussi de projectiles creux pour laucer des ordes et avis écrits qu'on y poné. des avis écrits qu'on y renferme. Ce moyen a été rare<sup>guent</sup> dus ployé , il pourrait cenonda. ployé , il pourrait cependant rendre des services inp<sup>ortans</sup> das une ville assiégée. Essenium.

Examinons maintenant les effets des projectiles pleins d'applieur les matériaux de différent sur les matériaux de différentes natures et sur les corps animés.

Les effets d'un projectile varient suivant la dureté des matières contre lesquelles il est lancé, la résistance que le projectile éprouve augurente avec sa vitesse propre et la dureté du corps choqué ; si est un corps mou , le projectile n'éprouve pas une résistance assez grande pour être déformé, il brise ou il écarte les parties du contre pour être déforme, il brise ou il centre de pour être déforme, il brise ou il centre la somme des qu'i rencontre , pénètre amsi jusqu'a ce qui di était animé résistances successives ait épuisé la force vive dont il était animé et s'arrête sans être brisé ni déformé à une certaine profondeur ; cette sans être brisé ni deforme a une certaine projectile et a. profondeur dépend de la masse et de la vitesse du projectile et de la résistance à la pénétration du corps choqué. Dans d'autres resistance à la pénétration du corps choque. Dans la dureté du corps choqué et la vitesse du projectile pourront during durante du corps choqué et la vitesse du projectile pourront etre assez grandes , pour que la résistance que ce dernier éprouve

Cet effet ne dépend pas sculement de la dureté du corps choque mais encore de la dureté du projectile ; aussi des corps très durs, comme le fer, se dépriment sous l'action d'un projectile ancé avec une faible vitesse, sans que le projectile ne soit modiffic en apparence; tandis que dans le plomb le projectile est brisé quand la vitesse est grande.

Examinons les effets du choc d'un projectile en fonte contre les Additional les effets du choc d'un projectile en nome com-ladérieux dont on fait usage à la guerre, chacun en particulier.

## Effet sur la fonte.

Lorsqu'un boulet animé d'une grande vitesse arrive contre un hoge de fonte , il se comprime, s'applatit de manière à s'appliquer us fonte, il se comprime, s'applatit de mamere a sappro-la face touchée, et y produit une cavité arrondie dont la la checke touchée, et y produit une cavité arrondie dont la Reche croît avec la vitesse du projectile au moment du choc. Mais Andrée croît avec la vitesse du projectile au moment du choche la partie formée des molécules du boulet près du point contact la partie formée des molécules du boulet près du point the description of the state of antact qui s'arrête immédiatement. Cette parue a .... antacine dont la portion] applatie est la base et dont l'axe est la dimention du projectile en the de l'inertic, tendent à continuer leur monvement et si leur de l'inertie, tendent à continuer leur monvement et les est assez grande pour vainere leur cohésion , elles glissent dand elles glissent est assez grande pour vainere leur cohésion, elles gussels façes de la partie conique et s'arrêtent quand elles glissent la partie conique et s'arrêtent quand lieu obliquela faces de la partie conique et s'arrêtent quand eues guarde du bloc de fonte. Cette rencontre ayant lieu oblique A face du bloc de fonte. Cette rencontre ayant lieu onne de la couche qui glisse sont d'abord la couche qui glisse sont d'abord cet se détachent en abanhes premières portions de la couche qui glisse sont d'abo-; les autres tendent à se monvoir et se détachent en abandomant une couche d'une certaine épaisseur; des couches sembles se farment de bles se forment de proche en proche ; les premières ne sont que faiblement déplacées et continuent à former un seul corps, les alternations de la corps de tres ont subi un mouvement qui a tout à fait détruit la cohésion; leur disjonction est incomplète.

Ces couches en descendant, s'approchent de la base de la pyra-ide et sont formatique et mide et sont forcées de s'étendre; des que cette extension dépasse le derré d'éductions à s'étendre; des que cette extension dépasse

le degré d'élasticité de la fonte elles se séparent.

Cette séparation a généralement lieu suivant cinq plans mi obligations de sorte que la conference de la conf diens, de sorte que le noyau dont se détachent les coucles qui opposité les unes sur les coucles qui opposité les unes de la coucle glissé les unes sur les autres a une forme de pyramide à cinq La pyramide act. Pert

La pyramide est d'autant plus applatie et ses angles au soupe autant plus grande con l'acceptant de la proposition de la principal de la princ d'autant plus grands que la vitesse du choc est plus grande si la vitesse du choc est plus grande plus grande si la vitesse du choc est plus grande pl vitesse du choc n'est pas suffisamment grande, on n'observe pas suffisamment grande, or n'observe pas suffisamment grande, or n'observe pas suffis conches successives disjointes et le noyau a la forme d'un cone; le cinq fentes méridiennes cinq fentes méridiennes, suivant lesquelles se serait brisé le goulet sont formées mei l jectile sont formées, mais les parties ne sont pas disjointes, par la vitesse est grande la circulation de la circulatio la vitesse est grande le tiraillement qui a lieu dans la fonte de l'apparence : alla de

Des phénomènes analogues à ceux que nous venons de décipe présentent dans le lla constant de la se présentent daus le bloc de fonte choqué, il présente appilles noyau de forme conjunt le noyau de forme couique d'autant plus aign que la vite se en petite; les conches latémat. petite ; les conches latérales qui ont glissé sur le noyau de public rencontrent la surface 1 tile rencontrent la surface du bloc , écartent du premiér panet. contact les parties qui l'environnent et forment ainsi un polisieurs cônes sueposcio. plusieurs cônes successifs; mais les faces, à mesure quels fêtre formées plus loin du constant de la mesure quels fêtre de la mesure que les fâtres plus loin du constant de la mesure que la fâtre de la mesure que formées plus loin du centre, s'approchent de plus en plus obperpendiculaires à la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant du la surface ; le noyan formé est d'autant d' tus que la vitesse du projectile est plus grande, il pénètre dans le bloc, y fait coin et le c. bloc, y fait coin et le fend dans une très-grande long 1851, 18 ainsi que dans les expériences qui ont eu lien à Melz en du Poisse. bloc de fonte de 1<sup>m</sup>,00 de longueur et 0<sup>m</sup>50 d'épaisseur et du longueur et du longueur et 0<sup>m</sup>50 d'épaisseur et du longu de 2,100 kilog, a été fendu dans tonte sa longueur l'ar houlet de 24 lancés avec la character de l'archoulet de l'archoulet de 24 lancés avec la character de l'archoulet de l'archou de 24 lancés avec la charge faible de 1/24 du poids du boulet. Si le corps chemis

Si le corps choqué est d'un poids comparable à <sup>celui</sup> da <sup>projec</sup>, e, il preud une certaine. tile, il prend une certaine vitesse pendant le choc; l'effet alufont plus relatif à une vitesse pendant le choc; l'effet alufont plus relatif à une vitesse pendant le choc; l'effet alufont plus relatif à une vitesse pendant le choc; l'effet alufont plus relatif à une vitesse pendant le choc; l'effet alufont plus relatif à une vitesse pendant le choc; l'effet alufont plus relatif à une vitesse pendant le choc; l'effet alufont plus relatif à une vitesse pendant le choc; l'effet alufont plus relatif à une vitesse pendant le choc; l'effet alufont plus relatif à une vitesse pendant le choc; l'effet alufont plus relatif à une vitesse pendant le choc; l'effet alufont plus relatif à une vitesse pendant le choc; l'effet alufont plus relatif à une vitesse pendant le choc; l'effet alufont plus relatif à une vitesse pendant le choc; l'effet alufont plus relatif à une vitesse pendant le choc; l'effet alufont plus relatif à une vitesse pendant le choc; l'effet alufont plus relatif à une vitesse pendant le choc; l'effet alufont plus relatif à une vitesse pendant le choc; l'effet alufont plus relatif à une vitesse pendant le choc; l'effet alufont plus relatif à une vitesse pendant le choc; l'effet alufont plus relatif à une vitesse pendant le choc; l'effet alufont plus relatif à une vitesse pendant le choc; l'effet alufont plus relatif pl plus relatif à une vitesse moindre que celle du corps chique que celle par exemple, le premier corps est un boulet de méme calibre que

le second , la vitesse résultante sera moitié de la vitesse primitive , les vitesses relatives seront diminuées et il en sera de même des effets du choc; dans ce cas le noyau du corps choqué ne se détache pas complétement; les parties avoisinantes se disjoignent en precompletement ; les parties avoismantes se disposerent ; les parties se disposerent ; neu et le sommet du noyau forme resie noye dans de l'adacte du boulet choqué; și le corps choqué est un projectile creux, il peut n'y avoir qu'un petit morceau détaché, d'une manière très nette et rejeté dans l'intérieur; mais alors de noyau ne se prolonge pas jusqu'à la surface intérieure de la paroi , il en dé-lach. redonge pas jusqu'à la surface interieure de la parti, desde une portion évasée vers la partie intérieure de l'obus , tout comme dans le cas précédent , où cette portion se prolongeait jusqua e dans le cas précédent, où cette portion se procédent que l'éga l'hémisphère opposé du boulet; quelquefois il n'y a qu'un bissant et h<sub>és, p</sub>etit trou formé ; toute la portion détachée va en s'évasant et

### Fer forge.

Les phénomènes dûs au choc des boulets contre le fer forgé sont per près les mêmes dans le choc contre la fonte; le boulet préprès les mêmes dans le choc contre la 10me; le bounde de même dans son choc, un noyau pyramidal et des conches displantes abouné à cause ue même dans son choc , un noyau pyramıdar et des dause sa lacut les unes sur les autres. Quant au corps choqué à cause Russent les unes sur les autres. Quant au corps cuoque de sa malléabilité plus grande , les empreintes peuvent être plus grande de l'empreintes peuvent être plus grande de l'empreintes de l'empreinte de l'emprein bosondes; le fer comprimé se relève sur les bords de l'empreinte peu andrées; le fer comprimé se relève sur les bords de remp.

de forme une nappe en bourrelet. Pour des vitesses mêmes pen on des vitesses memorinations de plaques de fer de 0°08 d'épaisseur sont fendues con plaques sont peranderables, des plaques de fer de 0°08 d'épaisseur sont remo-des de nast bords; avec de grandes vitesses, ces plaques sont per-Wanx hords; avec de grandes vitesses, ces plaques som per de garde part en part. Le choc développe une grande chaleur, car de garde de gar de part en part. Le choc développe une grande cuaiem ,

sédats ne peuvent être tenus dans la main et le fer présente des eclats ne peuvent être tenus dans la main et le fer presente l'eclions colorées en bleu qui indiquent un effet correspondant à

clempérature d'environ 600°. Se élècts sont essentiels à connaître pour juger du degré de réseffets sont essentiels à connaître pour juger du degre de l'acce dont seraient susceptibles des armures en fonte on en fer dont seraient susceptibles des armures en fonte on en la susceptibles des armures en fonte on en la susceptibles des armures en fonte on en la susceptible des armures en la susceptible des armures en fonte on en la susceptible des armures en la suscept

Effets sur le ptomo.  $\frac{Effets \ sur \ le \ ptomo.}{\text{projectile est lancé contre une masse de plomb. it} }$ 

7.17.

comprime ce métal, s'y enfonce et rejette la matière de côlé; celle ei se relève en tulipe tout autour; la résistance est suffisante pour que le president que le projectile s'y brise lorsqu'il le frappe avec une grande vitesse.

### Effets sur la maconnerie.

Les effets des projectiles contre la maçonnerie diffèrent heart coup des effets contre les métaux; ces matériaux ne sont pas clastiques et se bajecet. tiques et se brisent sous une pression bien inférieure à celle que peuvent supporton les peuvent supporter les corps élastiques dont nous venous de parler.

Lorsqu'une morres de

Lorsqu'une masse de maçonnerie est frappée par un house animé d'une grande vitesse, les parties qui environnent le parties qui envi touché se brisent jusqu'à une certaine distance; il se forme un connoir très-évasé au la containe distance; il se forme une tonnoir très-évasé au la containe distance; il se forme une tonnoir très-évasé au la containe distance; il se forme une distance il se forme une di tonnoir très-évasé, puis les projectiles continuent à s'enfoncet ple avant en formant un outavant en formant un eutonnoir très-peu évasé et distinct du famille. La matière qui oct mier. La matière qui est en avant et aux environs du projecties brisée, réduite en pondre brisée, réduite en poudre et une partie est projetée en arguelle 5 ou 6 mètres, du nied du ... 5 ou 6 mètres, du pied du mur. Le projectile lui-même est reposse en arrière et ne se trans

Des débris de maçonnerie assez gros sont lancés à plus de partière, et peuvent attait en arrière et ne se trouve pas au fond de l'eutonnoir. en arrière, et peuvent atteindre les hommes placés d<sup>ans</sup> les lories.

Le choc violent du projectile dégage beaucoup de calorique, s'il a lieu sur une pions et s'il a lieu sur une pierre calcaire il en produit la gussun et la constant de calcaire il en produit la gussun et la constant en chaux. L'ouverture de l'entonnoir est d'environ 4 à 5 fois le displération de l'entonnoir est d'environ 4 à 5 fois le displération de l'environ de la fois le displération de la foision de la foisi

des projectiles; les profondeurs varient et augmenten aver de la dispusion des boulets et avec leur visco. des boulets et avec leur vitesse ; elles dépendent en ontre de la maçonnerie. Le cale de la maçonnerie de la cale de la maçonnerie. Le cale de la maçonnerie de la cale de la maçonnerie de la cale de la maçonnerie. à-peu-près les mêmes effets, mais les enfoncements sont propriéte matière jouit d'uno parte de sont propriéte de matière jouit d'uno parte qu'il sont propriéte de matière jouit d'uno parte de matière jouit d'uno parte de matière jouit d'uno parte de matière jouit d'une parte de matière de ette matière jouit d'une certaine élasticité, de telle sorte de pour réserve avoir été violemment communique de luis de la communique de luis de luis avoir été violemment comprimée par le projectile, elle que find.

lui. Ce projectile est chamé. hii. Ce projectile est chassé de son logement et lancé quelque da la distance de 150m; colo à la distance de 150<sup>m</sup>; cela rend les expériences de cette espère dangereuses. La direction du choc du projectile peut être très différent de primale au mur, sans que

normale au mur, sans que ce projectile cesse de pénérer; 3 pp.

F. 18 ...

 $^{\rm Sure}$  que cet angle augmente, la profondeur de l'enfoncement diminue, mais peu d'abord.

Lorsque cette direction est peu inclinée par rapport à la surface de la maçonnerie, le projectile, qui n'éprouve plus de résistance <sup>uagonnerie</sup>, le projectile, qui n'eprodre per de d'un cóté, est repoissé de l'autre, sans s'enfoncer beaucoup, et il ricoche sur la maçonnerie.

ll est important de connaître sous quel angle le boulet commence ne plus s'enfoncer du premier coup et qu'il ricoche, afin de saloir jusqu'à quel degré d'obliquité on peut encore battre en brêpaqua quel degré d'obliquite on peut encore par et de la partie de la Peut les moyens ordinaires, et dans quenes chreches de l'abri des coups directs du canon, soit des troupes cachées dans un fossé.

Cet angle, limite du ricochet, varie suivant la dureté de la ma-Sonnerie et suivant la vitesse du projectile.

bes expériences faites à Metz en 4854 avec un canon de 42 de place contre la maçonnerie du revêtement de l'ouvrage à cornes de a citadelle de Metz, ont fait voir qu'avec les charges de 1/2, 1/5, 1/4, 1/6, du la tir sous les andu poids d'un boulet, le ricochet cessait dans le tir sous les anses respectifs de 20°, 24°, 55°, 45°; on observait de plus, que de la company de ne de réllexion sous lequel se relève le projectue; est price de la récordit sous lequel il arrive; la vitesse restante après le ricochet

Ces résultats ont été obtenus pour une très-petite distance du Résultats ont été obtenus pour une fres-peute ussument au mur; pour des distances plus grandes, il faudrait tenir an mur; pour des distances plus grandes, il lander.

Special de la perte de vitesse provenant de la résistance de l'air;

Special de la perte de vitesse provenant de la résistance de l'air; raple de la perte de vitesse provenant de la resisiance de la resisiance de la résultats qui déterminent la limite des angles sous lesquels on lesquels avec la normale à entlats qui déterminent la limite des angles sous resquelle faire brèche font voir aussi que les angles avec la normale à Taire brèche font voir aussi que les angles avec na non-hapaire pouvaient être beancoup plus grands que l'on ne le

## Principes du tir en brèche.

haprès les considérations qui précèdent, nous allons examiner Près les considérations qui précèdent, nous allons propriétées sur lesquels on doit se fonder pour battre en brèche remethes sur lesquels on don se re-lestements d'un ouvrage qu'on attaque.

escalade étant ordinairement extrêmement difficile, surtout dade étant ordinairement extrêmement difficue, sur la passiegé est averti des projets de son ennemi, on est généra-Alforcó d'ahattre une partie d'une face d'ouvrage, pour entrer dans une place de guerre. Dans une place bien construite nelle partie de maçonnerie n'étant vue de la campagne à portée du car non, il est fort difficile de pouvoir s'établir ailleurs que dans le chemin couvert ou sur la crète du glacis.

Lorsqu'autrefois on battait en brêche avec des boulets en pierre était fores con la contraction de la on était forcé, comme nous l'avons vu, à cause du peu de durde de projection des projections de la peu de durde de peu d des projectiles, de commencer par la partie supérieure, là où le mur présentait moint mur présentait moins de résistance et de rabaisser ainsi les coups jusqu'à ce que l'en jusqu'à ce que l'on arrivat à hauteur des débris déjà formés.

Cette opération était nécessairement très-longue, elle donnéelle prêche très-parities de la companie de donnéelle do une brèche très-raide et souvent impraticable. Mais avec des pro-jectiles résistants jectiles résistants, comme les boulets en fonte, on peut opérer platrapidement en commet de la boulets en fonte, on peut opérer platrapidement en commet de la boulets en fonte, on peut opérer platrapidement en commet de la boulets en fonte, on peut opérer platrapidement en commet de la boulets en fonte, on peut opérer platrapidement en commet de la boulets en fonte, on peut opérer platrapidement en commet de la boulets en fonte, on peut opérer platrapidement en commet de la boulets en fonte, on peut opérer platrapidement en commet de la boulets en fonte, on peut opérer platrapidement en commet de la boulets en fonte, on peut opérer platrapidement en commet de la boulets en fonte, on peut opérer platrapidement en commet de la boulets en fonte, on peut opérer platrapidement en commet de la boulets en fonte, on peut opérer platrapidement en commet de la boulets en fonte, on peut opérer platrapidement en commet de la boulets en fonte, on peut opérer platrapidement en commet de la boulets en fonte, on peut opérer platrapidement en commet de la boulets en fonte de la boulet en fonte de la boulets en fonte de la bou rapidement en coupant la maçonnerie, suivant des lignes conteste blement choisies pour des blement choisies pour détacher des pans de muraille qui se blisse en tombant et qui soient en tombant et qui soient recouverts par les terres qu'ils soult

Le premier boulet lancé , fait , comme on l'a vu , un évasono one-conique suivi d'un comme on l'a vu , un évasono tronc-conique suivi d'un autre trou presque cylindrique. Valute est commande d'anguant. recommande d'augmenter ce trou presque cylindrique. Varient tirant continuellement tirant continuellement à côté, jusqu'à ce qu'on produise la fait. de la muraille ; mais un projectile très-voisin du trou déflat para produit peu d'effet parce qu'il se dévie vers le premier et affaque peu la partie du rassate.

Depuis quelques années, on a pensé qu'il seruit biel plas verdeble de faire une sente nable de faire une seule coupure horizontale et des company des ticales; de cette manière ticales; de cette manière, le mur n'étant plus sontenu que par de contreforts et pesant de terrespondent de la contrefort de la contreforts et pesant de tout son poids, pent être facile<sup>pont</sup> de taché.

On compte généralement que pour faire une brèche <sup>sur me</sup> 15<sup>50</sup> ur de 20<sup>m</sup>, il faut, à 40<sup>m</sup>, 1 geur de 20<sup>m</sup>, il faut, à 40<sup>m</sup> de distance du revètement, fir<sup>et</sup> aune distance du revètement, firet disconnection de projectiles de gros calibres. projectiles de gros calibre; mais quand on devait tirer de processiderable. Il e projectiles de gros calibre; mais quand on devait tirer de programme plus considérable. Il e programme de tance plus considérable, il fallait compter sur un nombre de des jectiles beaucoup plus considérable, a fallait compter sur un nombre de des jectiles beaucoup plus grand, à cause de la moindre cerfiude des coups et de la moindre. coups et de la moindre pénétration des projectiles; 3000 pro-lait-il aux distances de comparation des projectiles de projectiles projectiles de comparation des projectiles de comparation de com lait-il aux distances de 600 à 650° employer 8 à 9000 pro-Si l'ou est à petite distance, comme sur la crète du glacis dans le chemin convent

ou dans le chemin convert, on pent, eu dirigeant conve<sup>na</sup>ble<sup>ment</sup>.

420

e tir, diminuer considérablement ce nombre de coups; on a Pensé que pour faire produire aux boulets tout leur effet, il fallait diriger les coups successifs sur une même ligne horizonale à des distances un peu plus grandes que le diamètre de Pentonnoir que forment les projectiles, puis ensuite tirer une seonde série de coups au milieu de l'intervalle des entonnoirs formés, et ainsi de suite, toujours sur les parties les plus sillantes; de cette manière, les premiers coups produisent tout leur effet et les seconds produisent des pénétrations plus grandes frappant sur des parties isolées des deux côtés.

Lorsque la maçonnerie est suffisamment coupée sur une ligne orizontale, ce qu'on reconnait à la terre qui s'écoule , elle n'est plus soutenue que par les contreforts; on opère alors des coupures reticales, dont deux aux extrémités de la brêche, en relevant peu à peu les coups , jusqu'à ce que le mur ainsi isolé de ses appuis , sabaisse un peu , se renverse et se brise en éclats que viennent re-Comprir ensuite les terres qui s'éboulent.

On a reconnu par les expériences faites à Metz en 1834, sur l'oureconnu par les experiences lattes a met. de 20 l'age à cornes de la citadelle, que pour ouvrir une brêche de 20 l'age à cornes de la citadelle, que pour ouvrir une brêche de 20 l'age à cornes de la citadelle, que pour ouvrir une brêche de 20 l'age à cornes de la citadelle, que pour ouvrir une brêche de 20 l'age à cornes de la citadelle, que pour ouvrir une brêche de 20 l'age à cornes de la citadelle de 20 l'age à corne de ornes de la citadelle, que pour onvru nue ... de largeur , il fallait 265 boulets de 46, ou 174 boulets de 34 de largeur ... र्थ, tirés avec une charge de la moitié du poids du boulet, ce qui re<sub>ilent</sub> dans l'un et l'autre cas à 30 kil. de poudre et 100 kil, de o<sub>nte</sub> par mètre courant de brêche.

Le temps nécessaire pour faire brêche, dépend ainsi du nombre temps nécessaire pour faire brêche, dépend amss ou nous projectiles à tirer par chaque pièce ; on sait qu'il a été de 52 harres au siège de Lérida , de 5 jours au siège de Saint-Sébastien. Ala atisdelle d'Anvers, après 17 heures 1/2 de feu, la muraille

hans le tir d'expériences à la citadelle de Metz, il a été de 5 l'ans le tir d'expériences à la citadelle de Mew, n de l'angle 1/2 avec le canon de 16, et de 5 heures 5 minutes avec le canon de 16 de 16 de 16 heures 5 minutes avec le canon de 16 de 1 la de 24; on tirait à raison de 12 coups par heure.

La détermination de la hauteur à laquelle doit être établie la lauteur à laquelle doit être établie la lauteur à laquelle doit être établie la determination de la hautenr à laquelle dont erre caussi elle horizontale, est extrêmement importante; car si elle pare horizontale, est extrémement importante; ea ... a la souvenablement établie, la brêche est très-difficile et peut iapossible. En effet le prisme des débris de la maçonnerie et <sup>na</sup>possible. En effet le prisme des débris de la maçona. <sup>leg</sup>res éboulées est d'autant moindre que la hauteur de la con-stant est plus grande, en même temps que la hauteur de la sante des remblais grande, en même temps que le prisme des remblais st plus grande , en même temps que le prisme des remandres pour former un talus jnsqu'à la partie coupée est aug-

1.2192

11.12

1= 3.

menté ; si donc on établit trop laut la coupure horizontale , il atrivera qu'en haut du talus du remblai, il y aura un escarpement qu'il sera fort difficile de franchir et qui sera très-long à détruite.

Au contraire, à mesure qu'on abaissera la coupure le déblaida prisme d'éboulement augmentera, l'escarpement cessora d'exister d' le talus sera de moins en moins raide. Mais si la hauten de conpute est tron recita de moins en moins raide. est trop petite, les débris de maçonnerie, s'élèveront jusqu'à celé hauteur, avant que le hauteur, avant que la muraille ne soit entièrement coupée; con débris ne s'écreules. débris ne s'écrouleront plus ; ils masqueront l'ouverture faite d'empêcheront que l'empecheront que le manuraille ne soit entièrement couper, s'empecheront plus ; ils masqueront l'empecheront que l'empecheront plus ; ils masqueront l'empecheront plus ; ils masqueront l'empecheront que l'empecheront empécheront que l'on continue avec succès la coupure horizontale.

La hauteur le relevant de l'on continue avec succès la coupure la relevant de l'on continue avec succès la coupure l'orizontale.

La hauteur la plus convenable est celle pour laquelle lesdébre la coupure attende de la coupure attende les débre la coupure attende les de la coupure la coupure la coupure les de la coupure la coupure les de l de la coupure atteindraient le bas de cette ouverture, laquelle da près le profil de la coupure atteindraient le bas de cette ouverture, laquelle da près le profil de la coupure de la près le profil de la coupire doit être à peu près égale à l'épaissent du mur à l'endroit

Cette épaisseur , lorsqu'on ne la connaît pas à l'avance, pest déduire des dimensis se déduire des dimensions qu'il a été nécessaire de donner au muraille pour qu'elle muraille pour qu'elle résiste à la poussée des terres du remparte et du parapet. Ainsi de la poussée des terres du remparte du parapet. et du parapet. Ainsi pour la brêche à la citadelle dont il a de question, la maconnevie question, la maçonnerie ayant  $2^m$  au sommet et  $2^m$  40 à la bassar été établie à  $2^m$   $2^$ été établie à 2m 25 de hauteur. La muraille avait là une ép<sup>alsself</sup> égale.

## Effet des projectiles sur les bois.

L'effet des projectiles dans les bois varie avec la papure du

Si le bois est frappé perpendiculairement à ses fibres est du chêne, cos fib. c'est du chène, ces fibres élastiques sont en partie écratis se fibres et sont en partie écratis et sont en partie en pa les autres ploient sous la pression du projectile, polite de dessent après son pour la pression du projectile, polite de la pression du projectile de la pression du projectile de la pression de la pressi dressent après son passage ; de telle sorte que si le et 0,<sup>m</sup> 10 de diamètre, le trou est entièrement rebouché single trou formé par un boute. trou formé par un boulet de 24 peut être bouché par une simple cheville.

Si le bois est du sapin , comme les fibres sont alternative ent molles et dures la Si le bois est du sapin , comme les fibres sont alleman, ment molles et dures , les premières sont comprimées et plus autres ne se relèvent qu'e autres ne se relèvent qu'en partie; le trou qui reste est plus grand que dans le chêne. Si le bois est frappé dans le sens de ses fibres, elles se coffi

priment, se redressent ensuite, mais se relèvent moins que dans

Les effets dans des matières molles se transmettent rapidement à des distances sensibles ; ainsi des balles laucées dans une Caisse de suif fondu et solidifié, compriment tellement la matière que la caisse est disjointe. Le même effet a lieu, si la Calsse est desjointe. Le meme ence de évasant la causse est remplie d'eau ; on évite cette dislocation en évasant les côtés de la caisse.

## Esset des projectiles dans les terres.

Un projectile lancé dans des terres s'y enfonce de quantités projectile lancé dans des terres s'y enfonce de quantites suivant la nature de ces milienx ; il y produit un endounoir qui va en s'évasant de plus en plus à partir de la Position où il s'arrête, jusqu'à la face d'entrée où il a jusqu'à Quatre fois le diamètre du projectile. Quand les terres sont lors le diamètre du projectile. Quanti les diamètre du projectile. Quanti les diamètres du projectile. Quanti les diamètres de projectiles quanti les diamètres de la compressible de la marque compressibles, comme les terres arguedant, par les parois intérieures les portions touchées par les prolétifies et écartées en tous sens , et si la terre est maintenue dans est écartées en tous sens , et si la terre est manne est fait. <sup>est</sup>telle, qu'à 0,<sup>m</sup> 50, des madriers de 0,<sup>m</sup>05 d'épaisseur sont brisés·

## Profondeur de la pénétration des projectiles.

est important de connaître la profondeur de la pénétra-de ces effets qu'on peut déduire les épassant de la nature des matériaux masses couvrantes , suivant la nature des matériaux des matériaux de la nature de la Mon emploie et les calibres dont on peut redouter les effets. Si Pon admet que la résistance qu'un corps épronve dans un Ton admet que la résistance qu'un corps epronve de la su-cat indépendante de la vitesse et proportionnelle à la su-riche d'indépendante de la vitesse et proportionnelle à la sureficie du Projectile , il en résulte que la pénétration est proau carré de la vitesse du projectile au moment du pénétration con le la vitesse du projectile au moment du projectile au carré de la vitesse du projectile au moment du projectile au carré de la vitesse du projectile au moment du projectile au carré de la vitesse du projectile au moment du projectile au carré de la vitesse du projectile au moment du projectile au projectile au moment du projectile au projectile En effet, si E est la pénétration exprimée en calibres, En effet, si E est la pénétration exprimée en de la pénétration, y la vitesse au commencement de la pénétration, densité, y la vitesse au commencement de la pener.

plelant r le rayon du projectile et R la résistance constitue la quantité de  ${}^{\mathrm{Ppel}_{\mathrm{ant}}}$  r le rayon du projectile et R la résistance  ${}^{\mathrm{que}}$  le milien fait épronver au projectile, la quantité de de la résistance sera :

la force vive du projectile étant

$$\frac{4}{5}$$
  $\pi$   $r^5$   $\frac{D}{g}$ .  $V^2$ .

On aura en vertu du principe connu des forces-vives

$$4 \pi r^5 RE = \frac{4}{3} \pi r^3 \frac{D}{g} V^2$$

(l'où l'on tire en faisant  $K = \frac{1}{3 R q}$ ,  $E = K V^2 D$ .

Un projectile animé d'une vitesse V, ayant un autre diamètre, une densité de donne l'acceptable de la companie d'une densité d, donnera de même, en appelant e la pénétration exprimée en calibrate. exprimée en calibres e=K v2 d, de là on tire

$$E = e \frac{V^2}{v^2} \frac{D}{d},$$

c'est-à-dire, que les pénétrations sont proportionnelles aux carrer des vitesses, aux calibrations sont proportionnelles aux carrer des des vitesses, aux calibres et aux densités. On peut rapporter pénétrations à celles d'aux densités. pénétrations à celles d'un boulet animé d'une vitesse de parties de la company de la compa qu'on peut obtenir avec la charge du 4/5 du poids du houlet ; l'on a alors:

E=
$$e \frac{V^2}{(500)^2} \frac{D}{d}$$
.

Cette formule ne peut réprésenter la pénétration des projecties le dans des corps très de la pénétration des projecties le dans des corps très de la pénétration des projecties le dans des corps très de la pénétration des projecties le dans des corps très de la pénétration des projecties le dans des corps très de la pénétration des projecties le dans des corps très de la pénétration des projecties le dans des corps très de la pénétration des projecties le dans des corps très de la pénétration des projecties le dans des corps très de la pénétration des projecties le dans des corps très de la pénétration des projecties le dans des corps très de la pénétration des projecties le dans des corps très de la pénétration des projecties le dans des corps très de la pénétration des projecties le dans des corps très de la pénétration des projecties le dans des corps très de la pénétration des projecties le dans des corps très de la pénétration des projecties le dans des corps très de la pénétration des projecties le dans des corps très de la pénétration des projecties le dans de la pénétration des projecties le dans de la projectie de la project que dans des corps très-durs et ne convient pas pour ceux doutres peuvent être la pénétration des properties peuvent être la parties peuvent être la partie peuvent être la partie peuvent être la peuvent etre la pénétration des properties peuvent etre la penétration des properties peuvent etre la parties peuvent etre la partie peuvent etre la peuvent etre la partie peuvent etre la peuvent etre la peuvent etre la partie peuvent etre la peuvent et parties peuvent être laucées en tous sens, parce qu'alors il faurit tenir compte de la force : tenir compte de la force-vive possédée par ces parties, file fontes se confirmer jusqu'any set se confirmer jusqu'aux vitesses de 500° par seconde , p<sup>our</sup> la la maçonnerie et les hois

D'après des expériences de tir avec différentes charges, on pour des boulets animé. ve pour des boulets animés de la vitesse de 500m, savoir : Pour la fonte (suivant sa nature) de

Roches de calcaires employées aux constructions de

| Maconn                                                                               |  |  | XXXI.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|
| Maçonnerie de bonne qualité .  Maçonnerie ordinaire de mœllons Maçonnerie en brigues |  |  | 4         |
| Maçonnerio                                                                           |  |  | 5 à 5 1/2 |
| Maçonnerie en briques                                                                |  |  | 8         |

En substituant ces valeurs pour e dans la formule (5) on aura les enfoncemens pour un calibre et une vitesse quelconque , ne dépassant pas 300m.

Les boulets par leur choc contre les corps très durs, se brisent dertaines vitesses ; celles-ci croissent en sens inverse de la dureté du corps choqué; l'expérience a montré qu'un boulet se brise

 $\hat{C}_{Onfre}$  la fonte avec une charge de  $\frac{t}{ta8}$   $\frac{Nota.}{charges}$  Quelques boulets résistent à ces charges. Id.—le plomb. . . , . . id. , .  $\frac{1}{8}$ 

-ld,—les roches calcaires oolitique  $\frac{1}{4}$ 

Id;—la maçonnerie. . . . . .  $\frac{1}{3}$ 

Les vilesses V des formules sont celles du projectile au commenequent de la pénétration; si la bouche à feu était placée à une cersine distance du but , il faudrait tenir compte de la perte de vilesse dûc à la résistance de l'air.

La formule  $E=e^{-\frac{V^2}{v^2}}\frac{D}{d}$  peut encore servir à calculer les pétations dépassent pas formule  $E=e^{-\frac{i}{v}}\frac{1}{d}$  peut encore servir a caron-servir wations dans les bois, jusqu'aux vitesses qui ne uepassa. Juga Par seconde, en employant pour le tir perpendiculaire aux Par seconde, en emproyant productive de e.

Pour le chène de qualité ordinaire... 12 1/2 

New des vitesses supérieures à 500°, la formule domain Lats trop grands on en doit conclure que la pénétration croit soing rapidement que le carré des vitesses.

rapidement que le carré des vitesses. <sub>talte formule</sub> n'est plus exacte pour des corps très-pénétrables

des terres, a cherché une formule empyrique qui représentât convenaeat, Pour la pratique, les résultats obtems par de nombreu-ble la pratique, les résultats obtems par de nombreu-catures. On a trouvé and the formine employers, pour la pratique, les résultats obtenus par de nomble de la pratique, les résultats obtenus par de nomble de la pratique, les résultats obtenus par de nomble de la production de la pr

que les enfoncemens croissaient comme les logarithmes d'une foicement de la cherre tion de la charge dans les limites du tir en usage depuis des ges de moitié jusqu'à celles de 1/24 du poids du boulet. En repré-sentant peur le contra de la contra du poids du boulet. En représentant par \* le poids de la charge et par m celui du projectile, si on rapporte les conse on rapporte les enfoncemens à celui que donne une charge au 4/5 du neide de la companya de la au 1/3 du poids du boulet , on aura pour l'enfoncement complé et

$$E = e \frac{\log\left(1 + 480 \frac{\mu}{m}\right)}{\log\left(1 + 480 \frac{\pi}{m}\right)} \underbrace{D}_{d} = e \frac{\log\left(1 + 480 \frac{\mu}{m}\right)}{2.20685} \underbrace{D}_{d},$$

et pour l'enfoncement exprimé en unités linéaires , r étant le  $^{\mathrm{ra}^{\mathrm{goll}}}$ 

$$E_t = 2 r e \frac{\log \left(1 + 480 \frac{\mu}{m}\right) D}{2.20685} d$$

Les valeurs de e pour l'enfoncement avec la charge  $\det^{1/5} \det^{d\mu}$ poids du boulet varient suivant la nature des terres, et sont reces par la table suivant nées par la table suivant qui résulte principalement des exp<sup>égrégr</sup> ces faites à Metz en 107.

| né | es par la table suivante qui résulte principaleme                                                                               |    | -16             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--|
| ce | s faites à Metz en 1854 :                                                                                                       | 10 | 0,"             |  |
|    | es par la table survaine qui reconse y<br>s faites à Metz en 1854 :                                                             |    | 8</td <td></td> |  |
|    | Pour le sable mêlé de gravier.  Pour la terre mêlée de sable et de gravier, ou                                                  | 11 | Ji.             |  |
|    | pesant plus de 2 fois le poids de l'eau.  pesant plus de 2 fois le poids de l'eau.                                              |    | 18              |  |
|    | Pour les terres végétales rassises(et pour les ter-                                                                             | 17 | 3/1             |  |
|    | Pour les terres vegetales rassiscs(et res rapportées mêlées de sable et d'argile) res rapportées mêlées de sable et d'argile) . |    |                 |  |
|    | res rapportées mêlées de sable et d'argne,<br>Mêmes terres rapportées ou terres très-légère-                                    | 19 | 1/3             |  |
|    | ment rassises                                                                                                                   | -  | 1/2             |  |
|    | Pour l'argite de Dotter minute                                                                                                  | 56 |                 |  |
|    |                                                                                                                                 | 26 | 1/3             |  |
|    | Terres légères d'anciens parapet.                                                                                               |    | 3               |  |
|    | Mêmes terres nouvellement reinnées                                                                                              | 50 |                 |  |
|    |                                                                                                                                 |    |                 |  |

La formule que nous venous de donner contenant la ch<sup>afge</sup> de bouche à feu et non page 1 la bouche à feu et non pas la vitesse, et celle-ci vant pas sans longueur d'àme de la bouche à fen, la formule ne peut pas celles dans pour toutes les bouches à feu; elle ne convient qu'à celles

l'aquelles la charge a le temps de produire à peu près tout son est, comme celles de 47 à 20 ou 25 calibres, c'est-à-dire, aux canons de campagne et de siége.

ll a été fait tout récemment des expériences sur les pénétrations des Projectiles dans l'eau. La formule précédente peut servir à représenter les résultats en remplaçant 480  $\frac{\mu}{m}$  par 4,800  $\frac{\mu}{m}$  et Sachant que pour la charge 1/5, l'enfoncement est de 275 calibres. Pour les bois, il faudra prendre  $48 \frac{\mu}{m}$ .

 $\hat{\mathbf{D}}_{ans}$  cette formule les bouches à feu sont supposées à 15 ou  $20^m$ the but; pour estimer les effets des projectiles à toutes les distan-, il faut connaître les pertes de vitesse dans l'air.

## Essets des projectiles sur les corps animés.

Les effets des projectiles sur les corps animés ne peuvent pas the calculés comme les effets sur les corps annnes ne per-les calculés comme les effets sur des matériaux que l'on se pro-Pose de briser; ils ne sont nullement proportionnels aux enfoncenents; car dès qu'un projectile sera capable de donner la mort, as; car des qu'un projectile sera capable de donne.

pen importe qu'il pénètre plus ou moins avant; son effet ne sauranporte qu'il pénètre plus ou moins avant ; son cure dité être augmenté. Les expériences de ce genre , doivent donc font difficiles et tre augmenté. Les expériences de ce genre, un le difficilles et dirigées d'une manière différente; elles sont fort difficiles et ort dispendicuses à faire sur des animaux et les seuls résultats The Pon ait sur des hommes, sont ceux que les hasards de la rte ont permis de recucillir , ou bien celles qui out con de des mannequins qu'on a disposés et arrangés de manière à ce mannequins qu'on a disposes et arrange.

Se rapprochent le plus possible des corps animés.

Ces

C<sub>es</sub> expériences ont été faites en Danemarck; on employa un expériences ont été faites en Danemarck; on emportant de la character de la ch sait; derrière celui-ci, on avait disposé un panneau en planches spin, sur lequel portaient les coups qui manquaient le but; spin, sur lequel portaient les coups qui manquauent de coups produisaient des enfoncements qui servaient alors de The de comparaison entre les effets des coups qui touchaient le de comparaison entre les effets des coups qui touenum ou le cheval et les effets ordinaires des projectiles sur adériaux. Des expériences faites avec des balles de fer de didiamètres, il est résulté que :

tes balles de 1/2 once (Danoise) ou du poids de 16º 6 ayant balles de 1/2 once (Danoise) ou du poids de 16° ou 3/2 un diamètre de  $46^{\rm mm}0$ , lorsqu'elles s'enfoncent dans le 5 bois de la moitié du diamètre , ne sont que de peu d'effet et re-

2° Lorsqu'elles s'enfoncent de leur diamètre, elle commencent de leur diamètre, elle commencent de leur diamètre. bondissent sur la peau du cheval. à être meurtrières; mais ne mettent pas toujours les hommes el les chevaux hors de combat.

5° Lorsqu'elles percent une planche de 50<sup>mm</sup> elles s<sup>ont très</sup>

On peut chercher à l'aide de ces résultats quel effet p<sup>europt</sup> meurtrières.

Les balles de fusil d'infanterie de 7<sup>11</sup>, 5<sup>12</sup> de diam<sup>ètre</sup>, pi<sup>ssipil</sup> produire les dissérens projectiles qu'on emploie. 25°6 produiront suivant leur vitesse les trois effets qu'on vient de distinguer conversant leur vitesse les trois effets qu'on vient de distinguer conversant leur vitesse les trois effets qu'on vient de distinguer conversant leur vitesse les trois effets qu'on vient de la bois de distinguer conversant leur vitesse les trois effets qu'on vient de la bois de distinguer conversant leur vitesse les trois effets qu'on vient de la bois de la distinguer correspondant à divers enfoncemens dans le bois de sapin ou à diverse confidencement dans le bois de sapin ou à diverses distances du fusil savoir :

|                                     | 1º Légères con-<br>tusions, les bal-<br>les rebondissant<br>sur la peau du<br>cheval. | être meurtriè- | meuriti      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| bois de                             | 8 mm                                                                                  | 46 mm          | 250 ==       |
| d'infan-<br>arge ordi-<br>aces de . | 400 m                                                                                 | 500 ш          | rat du fusil |

sapin Ces effets sont produ la balle du fusil terie tirée à la chara

Pénétration dans le

On voit par là , qu'à la distance même de 250° l'effet <sup>du</sup> fri infanterie, est co d'infanterie est encore assez grand, puisque la halle est très-

La balle de fusil de rempart peut produire ces cilets pour de l'elle pénètre de 5/2 de sapin, ce qu'elle pénètre de 5/4 de son diamètre dans le bois de sapin, ce qui aura lieu au-delà de cost

Ces résultats permettent aussi de préjuger l'effet qu'auraient les at verticaux dont on feux verticaux dont on a souvent proposé l'usage et particulière ment pour la défense do ment pour la défense des places fortes, tels que des fusils intés à 45° et d'autres projecti. à 45° et d'antres projectiles lancés dans des pierriers en des mortiers.

La vitesse que peut prendre dans l'air, un projectile qui tombe er son propre poids a une limite qui croit avec le calibre et la densité du projectile. On verra d'après cela que la balle du fusil dialisterie ne peut acquérir qu'une vitesse capable de produire de contusions. Pour que de cette manière la balle put produire s trois effets distingués plus haut , il faudrait qu'elle fut respecthement du poids de 4° à 1° 1/s (50 à 58°); 1° 5/4 (55°), 2° 1/2 (75°). 0 non un poids de 1º à 1º 1/5 (50 a 38°); 1 o/ (50°) (67°) com-voit que la balle de fusil de rempart de 8 à la livre (67°) comou que la balle de fusil de rempart de 8 a a 111. Alençerait à être efficace , puisqu'elle occasionnerait des blessures

Si les balles lancées, étaient en fer battu, la densité de ce métal salles lancées, étaient en fer patur, la della despuis considéra-tant moindre, les balles devraient être d'un poids plus considérable et on reconnait que les poids devraient être a un poude productivement de 2 de on reconnait que les poids devraient être respective.

2 de on 1/2 (60 à 75°); 4° (120°); 6° 1/2 (200°). On voit par là que les

3 de on reconnait que les poids devraient être respective.  $\begin{array}{c} \frac{2^{n}}{\sqrt{2}} \left(\frac{2}{3} \left(60 \text{ à } 75^{g}\right); 4^{o} \left(120^{g}\right); 6^{o} \right) \left(2200^{g}\right). \text{ On you partial of the deboites à balles de 12 (du poids de 7° ou 218°), produiraient} \\ \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3} \right)\right)\right)}{\frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} \right)\right)\right)}{\frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} \right)\right)\right)\right)\right)}{\frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} \right)\right)\right)\right)}{\frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} \right)\right)\right)\right)\right)}{\frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} \right)\right)\right)}{\frac{1}{3} \left(\frac{1$ penyent pas toujours mettre hors de combat et que les ancienreuvent pas toujours mettre hors de combat et que les dispares de 4 (70 à 75°) ne produiraient que des blessures légères. Ces résultats peuvent encore servir à calculer les distances aux-Tesultats peuvent encore servir à calculer les usuanes de les peut compter sur l'efficacité des balles de fer lancées ave on peut compter sur l'efficacité des balles de les canons et les obusiers des différents calibres; on a reconnu res canons et les obusiers des différents calibres; on a le les balles ont encore assez de vitesse pour produire des effets agathriers aux distances suivantes, savoir:

La halles de 12 lancées avec le canon de 12 à la distance de 800° – id. — 700 id. — l'obusier de 60° — id. — 700 id. \_\_\_\_\_ l'obusier de 6i° \_\_\_\_\_ id. \_\_\_ 700 8 — id. — le canon de 8 — id. — 600 lid. — l'Obusier de 24 — id. — 600 mi rest

l faut remarquer que les considérations de la vitesse qui reste nelles, ne sont pas les seules qui puissent decurer de la la quelle on doit faire usage d'une arme; cette déterminades. upend encore de la justesse du fir , c'est-à-ure un us abilité qu'on a d'atteindre , élément qui dépend aussi de l'édae du but sur lequel on tire.

un but sur lequel on tire.

lisi le fusil d'infanterie n'a d'efficacité que jusque 450 ou 470°,

list de la companyation de la se le fusil d'infanterie n'a d'efficacité que jusque 100 ou que la balle conserve assez de vitesse pour étretrès meurque la balle conserve acom la la distance de 250°°. J<sup>ABS</sup>qu'à la distance de 250°°. <sup>après</sup> les résultats relatifs aux balles de fer de 8 et de 12, il

est aisé de voir qu'un boulet conserve assez de vitesse à des disparie ces bien plus grandes que celles auxquelles on l'emploie et grandes que celles auxquelles on l'emploie et grandes pourra même agir avec effet sur plusieurs hommes à la fois; foi peut citer plusieurs faits remarquables des actions multiples des seul boulet; ainsi pendant la campagne d'Italie en 1470 un boulet renversa 50 hommes armés et recouverts des cuirasses légères de suirasses legères de controller de c usage à cette époque; à la bataille de Zorndorf un seul bould prussien renvers de la la bataille de Zorndorf un seul bould prussien renversa 42 grenadiers russes et les mit hors de combaton on a fait des expressions des combatons de combatons de

On a fait des expériences pour calculer les effets dont se ient susceptibles con la calculer les effets dont se ient susceptibles con la calculer les effets dont se ient susceptibles con la calculer les effets dont se ient susceptibles con la calculer les effets dont se ient susceptibles con la calculer les effets dont se ient susceptibles con la calculer les effets dont se ient susceptibles con la calculer les effets dont se ient se raient susceptibles sur des chevaux rangés en lignes des boilles de différens calibres et la sur des chevaux rangés en lignes des boilles de lignes des boilles des boilles des chevaux rangés en lignes des boilles de lignes des boilles des boilles des boilles des chevaux rangés en lignes des boilles de lignes des boilles des boilles des chevaux rangés en lignes des boilles de lignes des chevaux rangés en lignes des boilles de lignes des chevaux rangés en lignes de ligne de différens calibres et on les compara aux effets probables ar des hommes on articles probables ar probables are probables ar probables are probables are probables are probables are probables ar probables are probable des hommes, en estimant qu'un cheval offrait la même pe sistance que deux hommes; on a calculé, en tenant comple de la résistance de l'aires distances du but; on en a déduit les résultats contenus de tableau suivant

| i           |    | <u> </u> | 1            | "HOMMES RENV              | ERSÉS AUX |
|-------------|----|----------|--------------|---------------------------|-----------|
| CALIBRE     |    | VITESSE  | NOMBRE D     | DISTANCES DI              | [\$]      |
| BOULET      |    | INITIALE | 0, bout por- | à 500 mètres<br>(environ) |           |
|             | 24 | 450 m    | 70           | 55                        | 50        |
| Equivalant  | 12 | 480      | 65           | 48                        | 98        |
| français de | 6  | 200      | 55           | 59<br>50                  | 19        |
|             | 5  | 510      | 45           | ,,0                       |           |

boulets lorsqu'on tire sur un but étendu et rapproché de la contraction des objets à détruire office. les objets à détruire offrent peu de résistance; mais dans différent peu de résistance; mais dans différent peu de résistance ; mais dans de resistance ; mais de resistance ; mais de resistance ; mais de resistance ; mais cas, soit lorsque les objets sont plus éloignés, inetile de résistance; mais dans objets sont plus éloignés, inetile d'unité. plus de résistance et qu'ils permettent au projectile est pré-tonte la force vive qu'il permettent au projectile est prétoute la force vive qu'il possède . l'emploi du boulet est pré-

férable; il produit en outre beaucoup d'effet moral en mettant d'un seul conp et sur le même point, un grand nombre d'hommes

Les grappes de raisin, sont formées de grosses balles en fonte de fer rangées autour d'un axe en fer forgé , fiché dans un plateau circulaire en bois ou en fer battu et reliées par du hastic et par une forte toile et du fil de fer. On a renoncé aux balles en plomb parce qu'elles se déformaient et produi-

Les Anglais ont adopté pour leurs grappes de raisin des pro- F. 25. lectiles plus pesants que ceux de nos boites à balles; ils en dis-Posent 5 conches de 5 chacune, entre des plateaux circulaires o conches de 3 chacune, entre des prateaux en hois, dans lesquels sont pratiqués des logemens de la forme d'une calotte sphérique pour les y maintenir; les couches sont alternées de manière qu'une balle correspond à un intervalle des Conches voisines; les quatre plateaux sont reliés fortement Par un boulon qui les traverse et un écrou. Dans le tir ce boulon se brise et les projectiles se séparent.

Ces balles sont d'un diamètre un peu moindre que la moitié de celui du boulet du calibre correspondant; leur poids en est le 1/9 environ ; ainsi les 9 pèsent à peu près autant que le

Les balles des boites à balles Françaises sont d'un diamètre du tiers de celui du boulet et pèsent environ 1/28; les 44 balles bisent ainsi, sans la boite ni le culot, une fois et demi le

Les obus ne se brisent qu'après le tir, par l'explosion de la poudre qu'ils contiennent, ils ont, sous les mêmes dimensions exté-lignes rieures une densité moyenne moindre que celle des boulets ; de ogte que densité moyenne moindre que cene des nouvelles que, comparativement aux balles , il y a à considérer les preeste que, comparativement aux balles, il y a a consuce.

Reference de la consuce de la h<sub>ler</sub> relatifs au trajet et ceux relatifs à l'explosion. Sous le résistance h<sub>les local</sub>, ils éprouvent de la part de l'air moins de résistance Papport, ils éprouvent de la part de l'air moms de resolute les balles qui scraient disjointes dès le commencement du traes balles qui seraient disjointes dès le commencement de la par suite, ils ont plus de justesse; ils n'atteignent d'abord la partinire; ce n'est qu'en point et frappent comme un projectile ordinaire; ce n'est qu'en point et frappent comme un projectile ordinaire; ce n'est qu'en point et frappent comme un projectile ordinaire; ce n'est qu'en projectiles creux-Point et frappent comme un projectile ordinaire; ce u constant que l'explosion leur fait produire l'effet de projectiles creux-les émais de manière les épaisseurs et le calibre, doivent être combinés de manière

7.21

7.26

que l'obus contienne assez de poudre pour que les parois soient brisées et se divisent en un grand nombre d'éclats et qu'ils soient animés d'une assez grande vitesse.

Le volume intérieur d'un obus est ordinairement compris entre la moitié et le tiers du volume extérieur ; de sorte que densité est réduite à 1/2 ou 2/5 de celle du boulet de calibre. Il faut en excepter le cas où ils sont destinés à contenir des balles , dans lequel le volume intérieur est proportion nellement plus grand.

Les obus éclatent en un nombre d'éclats qui varie suivant les calibres et suivant les épaisseurs.

Les effets de l'explosion des projectiles creux sont assez difficiles à évaluer, et l'on a fait à ce sujet en Prusse des esperiences intérpresent riences intéressantes sur les effets des obus et des bombes; des éleva deux panneaux cylindriques et concentriques en toile. l'un de 10 pieds (5<sup>m</sup>, 44) l'autre de 20 pieds (6<sup>m</sup>, 28) de diamètre et avant 6 pieds (4m, 20). et ayant 6 pieds (4<sup>m</sup>, 89) de haut, pour connaître le nombre d'hommes qu'un de ces projectiles creux aurait mis hors de combat, s'il out écleté combat, s'il eut éclaté près d'un peloton ou d'un batailles.

Les projectibles (1)

Les projectiles étaient placés au centre et ont donné les résultats consignés dans le tableau suivant :

| - | ESPÈCE ET NOMBRE                           | CHARGE        | NOMBRE D    | ES ÉCLATS  | OBSERVATIONS                                         |  |  |  |  |
|---|--------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|   | DES                                        | DES           | dans le 1er | dans le 2° |                                                      |  |  |  |  |
|   | PROJECTILES                                | PROJECT.      | panneau     | panneau    | 1015 000                                             |  |  |  |  |
|   | 0 obus de 7 <sup>tt</sup> stein<br>(ou 24) | 12° (0 k, 55) | 74          | 40         | de 6° (10tiste<br>et 22 hombes de<br>et 22 hombes de |  |  |  |  |
| 1 | (de 6°)                                    | 16on (0k, 47) | 67          |            | dans l'inte                                          |  |  |  |  |
|   | 5 bombes de 10°                            | 48on (1k, 40) | 26          |            | des redats dans                                      |  |  |  |  |

le premier panneau et 4 à 5 dans le second, leur nombre dant

d'environ 14 à 15; et comme les éclats ont tous assez de poids et de vitesse pour mettre hors de combat, on voit que les obus français de 24 produisent à petite distance autant d'effet que ceux de 6 pouces; ces derniers cependant auraient de l'avantage à des distances plus grandes à cause de la grosseur des éclats.

Les bombes ne se divisant pas en un assez grand nombre d'éclats, produiraient peu d'effet sur des être animés. Les effets des projectiles creux sont loin d'augmenter proportionnellement à leurs deveues creux sont loin d'augmenter proportionne.

dimensions, aussi les anciennes bombes de 18° de diamètre appelées Comminges, pesant 500° et pouvant contenir une charge de 25° de 25° de pouvant contenir une charge de 25° de de poudre ont-elles été abandonnées.

La bombe du mortier essayé à Anvers en 4852 avait 22° de dia-Metre, elle pesait 500 kil. et contenait 50 kil. de poudre. Chargée avec 15 kil. de poudre, elle produisit 9 éclats.

Quelques-uns de ces éclats pesaient jusqu'à 80 kil.; ceux-ci n'éisient lancés qu'à 27<sup>m</sup> seulement , tandis que les éclats des obus de tandes qu'à 27™ sculement , tandis que les cenas de dapagne sont lancés jusqu'à 4 ou 500 mètres. On a été encore audaja a constancés jusqu'à 4 ou 500 mètres. On a lancé, pour ragne sont lancés jusqu'à 4 ou 500 metres. On a tancé, pour de dia de ces dimensions déjà monstruenses ; ainsi , on a lancé, pour sains de la 4m 00 de dia-hetre qui pouvaient contenir 100 kil. de poudre.

L<sub>es</sub> <sup>qui</sup> pouvaient contenir 100 kil. de pouare.

Red<sub>nine.</sub> Projectiles contenant beaucoup de poudre pourraient Produire heaucoup d'effet dans certaines circonstances , dans les berges par exemple, s'ils pouvaient pénétrer assez avant.

Les obus à balles ou boites à balles sphériques des anglais , dits obus à balles on boltes à balles sphériques des augusto. A des les la Schrapnel, contiennent de la poudre pour les faire éclater q d<sub>es</sub> balles de plomb qui sont lancées avec la vitesse possédée la pobles de plomb qui sont lancées avec la viresse probles an moment de l'éclatement; ces balles, un peu déviées et en et effet, arrivent sur le but en embrassant une certaine éten-alles sont principalement destinés à suppléer les pour les parties, aux longues distances. On a donné à ces obus une très-faiepaisseur, afin qu'ils puissent contenir autant de balles que Palsseur, afin qu'ils puissent contenir autant de paus-able et qu'ils ne nécessitent qu'une faible charge pour éclater. spalles étant environnées de pondre sont pressées à pen près Ballos étant environnées de pondre sont pressées à pen problem den tons seus an moment de l'explosion, et ne s'écartent les pour le la ligne ennemie, les ben ; si donc l'obus éclate près de la ligne ennemie, les

balles resteront unies; la masse suivant toujours la trajectoire, ne toucherait qu'un point et ne produirait pas l'effet d'éparpillement qu'on se propose. Si l'obus éclate assez loin, les balles s'écarterent convenablement; mais s'il éclate à une trop grande distance, les balles dans leur trajet perdront beaucoup de leur vitesse et pour ront ne plus frapper avec assez de force. On doit donc faire éclate l'obus à une distance déterminée de la ligne ennemie, et, par suite donner à la fusée la longueur convenable pour chaque position; ette condition rend très difficile l'emploi de ce projectile et néces site des canonniers très habiles.

Les balles employées en Angleterre sont de 14 à la livre anglaise 15 à la livre française; étant ainsi un peu plus pesantes que les balles françaises de 49 à la livre française, il ne leur fant pas pagade de vitesse pour être aussi meurtrières, mais seulement 140° moment où elles frappent. C'est cette vitesse qui doit régler longueur de la fusée, lorsqu'on connaît la distance à laquelle el le la vitesse de l'obus au moment de l'éclatement.

L'obus de campagne a toujours plus de vitesse qu'il n'en fail pour qu'éclatant à une distance assez petite la balle puisse étre rissementrière; mais si l'on se trompe de 1/10 en dessous sur prefination de la distance et de 2 à 5 millim. dans le même sens sur longueur de la fusée, celle-ci pourra être trop courte; par double raison, l'obus éclatant trop loin de l'emenni, l'ables riveront au but avec trop peu de vitesse et ne produiront par d'effet; à mesure que les distances augmentent les erreus distances augmentent les erreus de l'apprendict de l'entre de l'entre de les distances augmentent les erreus de l'entre de l'e

En tenant compte de toutes ces considérations, on reria qu'avoc este distance peut convenir aux calibres supérieurs; qu'à la distance de 800m, le calibre de 9 commence à être assez efficat de 1 distance de 1000m ne convient qu'aux calibres de 18 et de 1000m on convient qu'aux calibres de 18 et de 1000m on convient qu'aux calibres de 18 et de 1000m on convient qu'aux calibres de 18 et de 1000m on convient qu'aux calibres de 1000m on convient qu'aux cal

seur du calibre.

Ces différences d'effets dépendant des distances et de l'habilité des canonniers, expliquent les divergences d'opinion sur ce projection conçoit, que les Anglais aient pu les vanter d'après princes, tandis que d'autres les trouvaient de peu d'effet, d'après les résultats observés dans les guerres d'Espagne.

Les Danois emploient de ces obus du calibre de 12 et de 6 avec des balles de 20 à la livre.

On Pourrait faire usage en France de la balle de fusil de rem-Part ou même de balles de fer dans l'obus de 8<sup>ps</sup>; leur emploi selait avantageux pour la défense des places, lors de l'ouverture de a tranchée et comme la distance du terrain est bien connue à havance et comme la distance du terrain con la la la même pendant un certain temps, l'emploi de e projectile scrait plus sûr et plus facile qu'en campagne.

En parlant de l'effet des projectiles dans les terres, nous n'avons Pas tenu compte de celui qui pourrait être produit par l'explosion de la charge de poudre qu'un obus contient. Cet effet ne parait dépendre que de cette charge et l'on a trouvé que pour les terres ordinaires le nombre de mètres cubes du déblai sur lesquels s'é-lend p. m. lend l'effet de l'explosion est égal au nombre de livres de poudre

Cet effet ne pourra être complet qu'autant que le projectile sera allisamment enfoncé, alors le terrain est comprimé ou désagrégé, de man; de nanière à former le volume calculé d'après la règle ci-dessus; i la distance à la surface du sol est moindre, le projectile fait l'effet de f<sub>lux</sub> de fougasse et produit un enfonnoir, dont le volume dépend de la

Au siège de la Citadelle d'Anvers en 1852, les bombes de 10° no alles s'enfon-Won a employées étaient chargées de 5<sup>n</sup> de poudre, elles s'enfona employées étaient chargées de 5º de poudre, encadadiste en terre, et formaient par l'explosion un entonnoir de 5º de poudre, et formaient par l'explosion un entonnoir de 5º de poudre, et formaient par l'explosion un entonnoir de 5º de poudre, et formaient par l'explosion un entonnoir de 5º de poudre, et formaient par l'explosion un entonnoir de 5º de poudre, et formaient par l'explosion un entonnoir de 5º de poudre, et formaient par l'explosion un entonnoir de 5º de poudre, et formaient par l'explosion un entonnoir de 5º de poudre, et formaient par l'explosion un entonnoir de 5º de poudre, et formaient par l'explosion un entonnoir de 5º de poudre, et formaient par l'explosion un entonnoir de 5º de poudre, et formaient par l'explosion un entonnoir de 5º de poudre, et formaient par l'explosion un entonnoir de 5º de poudre, et formaient par l'explosion un entonnoir de 5º de poudre, et formaient par l'explosion un entonnoir de 5º de poudre, et formaient par l'explosion un entonnoir de 5º de poudre, et formaient par l'explosion un entonnoir de 5º de poudre, et formaient par l'explosion un entonnoir de 500 de Profondeur et 5si de diamètre; l'entonnoir de celles de 500° du Calliprede 222° avaient 5 <sup>pi</sup> 1/2 de profondeur et 8 <sup>pi</sup> 1/2 de diamètre.  $b_{\rm ans}^{\rm orde}$  22% avaient 5 % 1/2 de profondeur et 8 % 1/2 de  $b_{\rm ans}^{\rm orde}$  (a)  $b_{\rm ans}^{\rm orde}$  (c) de profondeur et 8 % 1/2 de  $b_{\rm ans}^{\rm orde}$  (c)  $b_{\rm ans}^{\rm orde}$  (c a et Pentonnoir avait 4<sup>m</sup> de diamètre.

voici encore quelques effets d'explosion de projectiles creux : 4 encore quelques effets d'explosion de projectures

4 obus de 6 po du poids de 20<sup>u</sup> chargés de 46<sup>on</sup> de pondre

15<sup>on</sup> id. 133 obus de 6 ro du poids de 20<sup>u</sup> chargés de 10<sup>m</sup> de 11. — 13. — 14<sup>u</sup> — id. — 15<sup>on</sup> — id. — de la distance de 425 m sur le talus d'un rempart mensore de 20 pieds d'épaisseur et 18 pieds de hauteur, out fait une la lement de la pieds de la pie age 20 pieds d'épaisseur et 18 pieds de hauteur, ont ion la praticable ayant 26 pieds de largeur au pied et de 8 pieds de largeur au pied et de 8 pieds Praticable ayant 26 pieds de largeur au pied et de o particar, 9 obus de 24 tirés avec une pièce de 24 out fait cesser a dune batterie placée à 500° de distance. <sup>a unic</sup> batterie placée à 500<sup>m</sup> de distance.

<sup>a unic</sup> des projectiles creux est encore très efficace lorsque

6

la brèche est faite au corps de la place, pour faire ébouler le terres, lorsque les talus sont encore très-raides dans la parie supérieure; alors, il faut tirer avec des charges telles que l'enlor cement soit égal au rayon de la sphère d'action correspondant à la charge du projection charge du projectile, sans que, néanmoins, le choc contre le terrain, ne fasse briser les projectiles.

Pour produire cet effet complètement sur une brèche de <sup>20 mb</sup> tres de largeur, il faudrait 50 à 40 obus de 8<sup>se</sup> ou 100 à 120 obus de 6<sup>se</sup> ou 400 à 120 obus

A l'expérience de la brèche de la citadelle de Metz, on <sup>a produit</sup> de 6po et de 24. les 5/4 de ces effets avec 20 obus de 8po.

# <sup>èco</sup>le d'application de l'artillerie et du génie.

### COURS D'ARTHUDRID.

Effets de la Poudre.

Les armes de trait et de jet des anciens, fondées sur un seul et nues de trait et de jet des ancients, les balistes, les principe de construction, étaient les arcs, les balistes, les catapultes. Ces armes, capables parfois, de lancer des masses conrentes. Ces armes, capables pariois, de mande de faibles sidérables, ne pouvaient cependant leur imprimer que de faibles sites de la company d sitesses parceque toute la force de pulsion dont elles étaient douées, eonsistait dans l'action de ressorts se débandant instantanément.

Un nouvel agent infiniment plus énergique , a fait renoncer pelitable de la ces machines peu puissantes. Cet agent est la poudre , Peut à ces machines peu puissantes. Cet agent est a qui, hien que connue des Alchimistes depuis de longues années , ne fut appliquée qu'assez tard à l'art de la guerre.

La pondre emble avoir été en usage dans l'Orient, dès une poudre semble avoir été en usage dans l'Orient, poque fort reculée , puisqu'en Perse elle était employée en 4173 la confection d'artifices. Le grand Albert indique cet usage de la Pondre, dans les ouvrages hermétiques qu'il publia vers 4250. A ante, dans les ouvrages hermétiques qu'il punha de la même époque Marcus-Grœcus fit paraître un livre sur le feu Propre à brûler les eunemis, tant sur terre que sur mer, et de la brûler les eunemis , tant sur terre que sur décla-bigne le moyen de construire des fusées et des pétards qui écla-tion pulyérisé de 6 aus de salpètre, une de soufre et deux de charge. aus, écrivain de la fin du même siècle, dit qu'on peut imiter le nit du tonnerre, le surpasser même et produire des feux plus and du tonnerre, le surpasser même et produire des recurs partielle du charque les éclairs, avec du salpètre, du souffre et du charque les éclairs, avec du salpètre, du souffre et du charque les éclairs par la company de la co a, lesquels séparément ne font aucun effet, mais qui, étant lesquels séparément ne font aucun effet, mais qui, ensemble et renfermés dans quelque chose de creux et de ensemble et renfermés dans quelque chose de crea. Il font plus de bruit et d'éclat qu'un coup de tonnerre. Il ont plus de bruit et d'éclat qu'un coup de tonne que qu'on pourrait à l'aide de cette composition détruire une de la armée. Le hasard développa les idées que ces différens écrivains avaient

émises et amena l'essai de la poudre comme ressource de guerre. En 4520, un moine allemand, nonmé Berthold Schwartz, de Fribourg, s'occupant à préparer le mélange de salpètre, de sonfre et de charbon, indiqué par Marcus, avait déposé sa mixion das un mortier recouvert d'une grosse pierre; le feu y prit par accident et la pierre fut lancée au loin avec une très-grande force. L'expérience fut renonvelée, et, à partir de cette époque les gens de guerre sentirent le parti qu'ils pouvaient tirer de la poudre. On s'ent servit probablement dès lors, mais en tâtonnant et avec assez par de succès, car on ne trouve de trace de l'application de ce nouvel agent qu'à partir de 1550. Les premiers essais eurent lieu dans les sièges et furent d'abord très-restreints, parce que, suivant un arcien auteur, la poudre causait plus de frayeur à ceux qui l'enropolyaient que de mal à ceux contre lesquels elle était mise en ployaient que de mal à ceux contre lesquels elle était mise en usage.

Ce fut vers 1305 seulement qu'on eu fit usage dans les mi<sup>nes</sup> les essais tentés jusqu'alors et notamment en 1487, ayant été ir fructueux. Mais, à dater du commencement du 16° siècle, rusage de la poudre prit une grande extension et devint général, de po<sup>nss</sup>

La poudre de guerre fut-longtemps employée à l'état de sière ou de poudre dont elle conserva le nom; mais on fit de renoncer à ce mode de fabrication pour le tir des armes porte tives. En effet, il devenait bientôt difficile d'y introduire la charge que la crasse humide produite par les premiers coups, appende de glisser jusqu'au fond du canon. On prit done le parti de gains la pondre destinée à l'usage des petites armes et qui prit alors le nou de poudre à mousquet.

Dès que l'on fit usage de la poudre à mousquet on reconnul que deux parties de cette poudre, produisaient autant d'effet que poussier ou pulvérin; mais les armes à feu de gros calibre de poussier ou pulvérin; mais les armes à feu de gros calibre n'offraient pas assez de résistance, pour qu'on pût se sevir de la poudre grainée. Le pulvérin continua donc d'être employé et ne pour continua donc d'être employé et pour continua de pou

Pour grainer la poudre on se contenta d'abord de piler se lettes à la main, et de les réduire en fragmens irrégulier de grosseur d'un pois. On ne tarda pas à reconnaitre les parines de qu'il y avait à donner les plus grands soins à toutes les proposeur d'un pois. On ne tarda pas à reconnaitre les parines de qu'il y avait à donner les plus grands soins à toutes les parines la fabrication de la poudre, et sans modifier notablement les proposeurs de la poudre, et sans modifier notablement les proposeurs de la poudre, et sans modifier notablement les proposeurs de la poudre, et sans modifier notablement les proposeurs de la poudre, et sans modifier notablement les proposeurs de la poudre d

Portious premières des composans, on fit porter toutes les améliorations sur les procédés de manipulation.

ll a dû nécessairement résulter des perfectionnements introduits dans la fabrication de la poudre, que ces effets ont augmenté et the les dégradations opérées dans les pièces mises en usage sont devenues plus grandes anssi. Par suite il a fallu modifier l'épaissen r et le tracé des parties internes des bouches à feu, pour les rendre Capables de la résistance nécessaire. On sent donc qu'il existe une certaine relation qu'il est indispensable d'étudier et de connaître, Talre les formes et les épaisseurs des bouches à feu, la nature et le mode d'action de l'agent qu'elles sont destinées à contenir et à

Depuis les premiers temps de l'emploi de la poudre, cette rela-Puis les premiers temps de l'emptor de la podett, diona a été le sujet de longues discussions et d'une foule d'explical<sub>lons</sub> et de sujet de longues discussions et ... Par de théories que l'expérience n'a pas confirmées.

p<sub>our</sub> artiver à établir cette relation importante d'une manière la diomelle, il est indispensable d'avoir d'abord des idées fixes et précises de la control de la cont précises sur le premier phénomène qui se présente, c'est-à-dire, la Son de la pondre. Nous allons donc nous en occuper.

est évidemment impossible d'embrasser de prime abord tous les détails d'un phénomène anssi compliqué et aussi instantané que explosion de la poudre. Ni l'œil, ni la pensée ne sont capables de la poudre. Ni l'œil, ni la pensée ne sont capables de Prosion de la poudre. Ni l'œit, ni la penseene sont car disir les relations qui existent entre des faits partiels, lorsque relations qui existent entre des faits partiers, se l'action d'eux en le rapidité telle que chacun de la rapidité tell se Produisent ayec une rapidité telle que enaces. Il y a apparait que d'une manière confuse au milieu des autres. Il y a aglyse qui, en procédant lentement et partiellement, n'en arrive ausception de partiellement, non de partiellement, non de partiellement, non de partiellement aubut. Nous devons donc partir des résultats de partiellement aubut. Nous devons donc partir des résultats de partiellement aubut. Nous devons donc partir des résultats de partiellement, nous devons donc partir des résultats de partiellement et partiellement, nous devons donc partir des résultats de partiellement et partiellement et partiellement et partiellement et partiellement, nous devons donc partir des résultats de partiellement et partie Plus surement aubut. Nons devons donc partir des resultant que possible les faits particuliers, sans Périence, isoler autant que possible les faits particune... badant les dénaturer, les étudier séparément, puis, chercher à les les dénaturer, les étudier séparément, puis, chercher à les Adant les dénaturer, les étudier séparément, puis, enerem-feutreux en profitant de tout ce que les sciences physiques ontap-den profitant de tout ce que les sciences physiques ontapspulsen profitant de tout ce que les sciences physiques de la nature et les propriétés des corps que nons avons à département de la propriétés des corps que nons avons à des corps que nons à des corps

le Stand nombre des circonstances qui penvent influer sur sand nombre des circonstances qui penvent mans sullats de l'explosion de la pondre , et surtont l'énorme q des de l'explosion de la pondre , et surtont l'énorme des gaz développés, ne permettent pas de tenir un compte de la control d de lontee qui se passe dans ce phénomène et d'obtenir d'une re <sub>lin</sub> e qui se passe dans ce phénomène et d'obtenir d'une Baz développes, ne permette ... , lout ce qui se passe dans ce phénomène et d'obtenn de risoureuse la mesure de tous ses effets , on peut du moins

déterminer les limites entre lesquelles sont comprises les expressions des principaux résultats, ce qui suffit pour les besoins de l'artillerie.

D'ailleurs ces résultats out été appliqués lors de la création de nouveaux obusiers tant en fonte qu'en bronze, ajoutés ou subtitués aux obnsiers du système de Gribeauval, et l'expérience les a sanctionnés, puisque les nouvelles bouches à fen ont plener ment satisfait à tant ment satisfait à toutes les conditions de perfectionnement que l'on s'était imposées et l s'était imposées en les construisant. Par suite , les considérations qui ont servi à la détermination complète de ces nouvelles bouches à feu, peuvent être remarkation complète de ces nouvelles bouches a feu, peuvent être remarkation complète de ces nouvelles bouches a feu, peuvent être remarkation complète de ces nouvelles bouches de construis à feu, peuvent être présentées avec plus de confiance qu'une sint ple théorie que rien n'aurait justifié.

Les notions sur la composition et la fabrication de la poudre isant partie du convenir de la poudre de la pou faisant partie du cours de chimie, nous ne nous occuperons que de sa décomposition de sa décomposition ou combustion, en tenant compte de tous les phénomènes physiques et la compte de tous les comptes de tous les phénomènes physiques et la compte de tous les comptes de

phénomènes physiques qui l'accompagnent.

La poudre peut être enflammée par une étincelle électrique pur le contact. d'un commune par une étincelle électrique pur le contact. par le contact d'un corps en ignition, ou par une chalett set les de 240° à 250° de. Résupport tement , elle se décomposerait sans explosion , parce qu'il 1913 pas combinaison et ann la pas combinaison et que le soufre, se sublimant vers 250°, souper que le soufre, se sublimant vers 250°, souper que le soufre que gagerait en entraînant un peu de charbon. Le choc peut pour développement de char un développement de chaleur suffisant pour enflammer la grande de guerre, comme les pour de guerre, comme les poudres fulminantes; on a cru ge le fer était le sent mont. que le fer était le seul métal susceptible de produire par lu dégagement de calonieu. un dégagement de calorique suffisant pour enflammer la poudre des expériences récontes foit des expériences récentes faites devant tous les membres des mité consultatif des pand mité consultatif des poudres et salpètres , ont pleinement le fet, que le choc du cuivre cer salpètres , ont pleinement le fet, que le choc du cuivre cer salpètres , ont pleinement le fet, que le choc du cuivre cer salpètres . que le choc du cuivre contre le cuivre, du cuivre contre le pois pois pois du plomb contre le polar. du plomb contre le plomb et même du plomb contre le pour le préfigue de la préfigue de la pour le préfigue de la pr vait enflammer la poudre de guerre, il résulte de cos expériences d'un haut inténée qu'il est d'un haut intérêt dans le maniement des poudres, d'é-viter les chocs violents

Le temps nécessaire à l'inflammation de la p<sup>ou</sup>dre mande. vant les circonstances. Ainsi , par exemple la poudre lumide de mande naturellement plus de la poudre lumide de la poudre la poudre de la poudre de la poudre de la poudre de la poudre la poudre de la poudre de la poudre de la poudre de la poudre la poudre de la poudre la poudre de la poudre de la poudre la poudre de la poudre de la poudre la poudre de la poudre la poudre la poudre de la poudre mande naturellement plus de temps pour s'enflaumer que la poudre de la poud dre bien sèche , à cause de la déperdition du calorique appar l'évaporation de l'eau. par l'évaporation de l'eau. De mêmo los noudres anguleuses soil plus promptes à s'enflammer que les poudres à grains ronds, par la même raison qu'un charbon que l'on approche d'une lumière s'allume plus rapidement s'il offre un angle saillaut, que la flamme peut entamer, que s'il présente à son action une surface sphérique ou cylindrique.

D'après la méthode analytique que nous nous sommes proposé de suivre, nous allons examiner le mode de combustion d'un grain iolé de poudre de guerre, sauf ensuite à considérer les modifica-

Fage de grains homogènes et analogues qui composent une charge. D'après la méthode de fabrication, les grains de la poudre de la peuvent avoir au maximum un diamètre de deux millimèlesser à travers un tamis ou grénoir dont les trous ont ce diabais dont les trous ont et alais dont les trous ont et la lais dont les trous ont et la lais dont les trous ont et la lais dont les trous ont et milliments dont les trous ont et la lais dont les trous ont et milliments de la mètre de la poudre de la poudre de la mètre de la mètre de la poudre de la mètre de la poudre de la mètre d

Un pareil grain de poudre se comburant complètement en 4/10 de seconde, il est impossible d'observer en aucune façon le mode de combustion et nos sens trop faibles se refusent à cette apprétait : on aperçoit immédiatement un globe de feu qui enterprise de grain, sans pouvoir se rendre compte de la manière dont sino.

si nous prenons un grain plus gros, les galettes desquelles ces dans prenons un grain plus gros, les galettes desquelles ces grains de dimensions différentes ont été distraits, étant tout a fait indépendant les précessions. Par suite nous pourrons ainsi percevoir quelques faits pour de guerre.

Supposons qu'en un point de la surface d'un grain, d'un centide cube, par exemple, on porte, à l'aide d'une pointe, une
de 250 de Réaumur, le point touché s'élève instantanéde 250 de Réaumur; les gaz se développent très-rapidement
de cette température; les gaz se développent très-rapidement
de cette expension énorme les gaz ne sont pas ramenés à un
d'enflammer eux-mêmes les grains en contact desquels ils
de température inférieur à 250°, et sont, par conséquent, cade contact desquels ils
de la surface d'une pointe, de la surface d'une pointe, une
de la surface d'une pointe, d'un centide la surface d'une printe, d'un centide la surface d'une pointe, une
de la surface d'une pointe,

porter l'inflammation jusqu'à 8 ou 40 fois le diamètre de la p<sup>gr</sup> tie comburée. Toutes les parties s'enflamment donc, dégageant à leur tour des gaz capables d'enflammer des parties plus éloignes du grain de poudre et de proche en proche toutes ces parties, à l'exception de celles suivant lesquelles le grain repose sur plan quelles que grain repose sur plan quelles suivant lesquelles le grain repose suivant lesquelles suivant lesquelles le grain repose suivant lesquelles le grain le grai plan quelconque, se trouvent entourées de gaz capables d'enflaur

En un clin d'œil tout le grain était consumé : on a cherché a mer la poudre. observer ce mode d'inflammation jusque sur des grains enbiques de poids de treis livre poids de trois livres, mais sans succès. On a imaginé alors <sup>de pror</sup> dre une espèce de barreau de poudre de 560 millim. de longueur. (fig. 27) sur 24 à 25 millim. d'équarrissage et pesant 550 granules que l'on a trempé desse de que l'on a trempé dans du saindoux pour le soustraire autant que possible à l'action des constraires autant que possible à l'action des gaz dégagés. On a trempé la partie inférieur un vase contenant de l'action des gaz dégagés. un vasc contenant de l'eau destinée à neutraliser l'effet des globules enflammés. bules enflammés, qui, en coulant des parties en combustion est put transmettre Piege. sent pu transmettre l'inflammation à l'autre extrémité du barre<sup>qui</sup> et l'on a pu ainsi observation de l'autre extrémité du barre de l'angleus et l'on a pu ainsi observer le mode de transmission de la comples et ion ; on a vu qu'il element tion; on a vu qu'il s'opère par couches parallèles successives de manière qu'une couche de manière qu'une couche par couches parallèles successive qui la précède est complète

Il est clair que si le barreau contenuit des porosités ou combustion ne pourposité. la combustion ne pourrait plus se transmettre par conclus des persons de lèles, et que les gaz allant lèles, et que les gaz allant se loger dans ces cavités, y de exploraient l'inflammation et pour raient l'inflammation et pourraient même faire naitre sign pour sions dangereuses pour l'observateur. Le temps constitute de l'entière combustion d'un l l'entière combustion d'un barreau semblable et observé are de chronomètre canable de c seconde, a été de 29°,2 ce qui donne une vitesse de combustion de diviènies de combustion de diviènies de combustion de combusti

On peut reconnaître facilement que la vitesse de cette comprésent que la vites de cette comprésent que la vite de cette comprésent que la vite de cette cette comprésent que la vite de cette cet le tir du canon, puisque le boulet étant moyemement animé son de vitesse de 500m par sonou. vitesse de 500<sup>m</sup> par seconde, il s'en suit qu'il sera arrivéa plession de la bouche de la pièce à l'assert la bouche de la pièce à l'expiration du dixième de seconde pour la combustion compléte du dixième de seconde par la combustion compléte du dixième de seconde par la combustion compléte de seconde par la compléte de seconde de s saire de la pièce à l'expiration du dixième de secon<sup>te pris</sup>ules nombres ronds la combustion complète d'un grain de pondrés, prisquise nombres ronds la combustion. nombres ronds la combustion complète d'un grain de pondre, paisse mante de la surface au control un dixième de seconde à se rans

Plus les grains sont gros, plus le temps qu'exige la combustion lolale est grand lui-même. On a fait des expériences à ce sujet à laide du mortier éprouvette. En le chargeant avec une seule galette du poids d'une once, le globe ne sort pas de l'âme; si l'on un Poids d'une once, le globe ne sort pas de dinise cette galette en 7 ou 8 morceaux, le globle est à peine rejeté Cette galette en 7 ou 8 morceaux, le gionie est a politique de l'éprouvette; en divisant en 12 ou 15 grains, le globe est ue l'éprouvette; en divisant en 12 ou 15 grams, it pour le proposité à 5 mètres; avec 50 grains il est porté à 9 moss et enfin avec hae once de bonne poudre de guerre, il est porté moyennement à la moyennement de la

En 1818 on s'est occupé à Dresde d'expériences sur la grosseur Ni convient aux grains de la poudre de guerre, et on a reconnu Wen leur donnant une grosseur plus forte que celle qui est adopleur donnant une grosseur plus forte que cene que se le se se grains étaient projetés hors de la pièce sous la forme d'une de la pièce sous la forme d'une de la pièce sous la forme d'une de la pièce de la pièce sous la forme d'une de papier de pluie de feu : de même en tirant sur un ceran de la companie de la companie de poudre à gros grains et à une la companie de chasse chargé de poudre à gros grains et à une un fusil de chasse chargé de poudre a gros grants de salace de 10 pas, l'écran a été percé de 56 à 40 grains, et en se tappec de 10 pas, l'écran a été percé de 36 a 40 grand, qui ont des grains non comburés qui ont des grains qui official qui o Aparticiant à 4 pas, le nombre des grains non commune des grains de la papier a été beaucoup plus considérable. Enfin nous considérable papier a été beaucoup plus considérable. Rumfort; ayant cile<sup>rons</sup> le papier a été beauconp plus considerante. Le considerante dernière expérience que l'on doit à Rumfort; ayant de fer rougi au becé au fond d'un canon de pistolet un morceau de fer rougi au ha fond d'un canon de pistolet un morceau ue accommendation de galette de poudre qui est enflace par-dessus un morceau de galette de poudre qui u a glissé par-dessus un morceau de galette de papier senflammé a été projeté et a traversé plusieurs écrans de papier des projeté et a traversé plusieurs écrans de papier que and d'être entièrement comburé. L'expérience prouve même que gains projetés peuvent s'éteindre dans l'air.

la vitesse de combustion varie naturellement avec l'état de la Vilesse de combustion varie naturellement avec remaindre et avec la densité de la galette. La présence ou l'absence propose de la combustion. présence de la densité de la galette. La présence de la combustion.

Pores favorisant ou génant la transmission de la combustion. Plores favorisant ou génant la transmission de la communitée de de 0 m,01255 que nous avons donnée doit être considérée Niesse de 0<sup>10</sup>,01255 que nous avons donnée doit être constitue.

Regant de 1,550 de poudre de guerre ayant une densité de 1,550 de poudre de guerre ayant une densité de 1,550 de poudre de guerre ayant une densité de 1,550 de poudre de guerre ayant une densité de 1,550 de poudre de guerre ayant une densité de 1,550 de poudre de guerre ayant une densité de 1,550 de poudre de guerre ayant une densité de 1,550 de poudre de guerre ayant une densité de 1,550 de poudre de guerre ayant une densité de 1,550 de poudre de guerre ayant une densité de 1,550 de poudre de guerre ayant une densité de 1,550 de poudre de guerre ayant une densité de 1,550 de poudre de guerre ayant une densité de 1,550 de poudre de guerre ayant une densité de 1,550 de poudre de guerre ayant une densité de 1,550 de poudre de guerre ayant une densité de 1,550 de poudre de guerre ayant une densité de 1,550 de poudre de guerre ayant une densité de 1,550 de poudre de guerre ayant une densité de 1,550 de poudre de guerre ayant une densité de 1,550 de poudre de guerre ayant une densité de 1,550 de poudre de guerre ayant une densité de 1,550 de poudre de guerre ayant une densité de 1,550 de poudre de guerre ayant une de Renant celle de l'eau pour unité.

ha recomnu que si la pondre contient 5/100 d'eau , la vitesse The street of th Pétat de galette, la vitesse de combustion n'est plus alors que wait de galette, la vitesse de combustion n'est plus anon-billimètres seulement par seconde : ces différentes vitesses de la pondre bien <sup>\*\*\*</sup> de la même manière que pour la poudre bien

La vitesse de combustion varie encore avec les proportions des composans, suivant que ces proportions activent et favorisent plus ou moins la formation des gaz. Voici quelques résultats qui peutest donner une idée de ces différences de vitesse.

| donner une idée de ces différences de vitesses |           |         |          |              |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|-----------|---------|----------|--------------|--|--|--|--|--|
|                                                | P         | DE      |          |              |  |  |  |  |  |
| DÉSIGNATION DES POUDRES.                       | -         |         | CHARBON. | COMBUSTION.  |  |  |  |  |  |
|                                                | SALPÈTRE. | SOUFRE. |          |              |  |  |  |  |  |
|                                                | 6         | 1       | 4        | 0m,01158     |  |  |  |  |  |
| Pulverin tassé de poudre de                    | 0         | 1       |          | - 20         |  |  |  |  |  |
| guerre                                         |           |         | 4        | 0m,01000     |  |  |  |  |  |
| De mine ,                                      | 4         | 1 113   | 1        | 0m,00816     |  |  |  |  |  |
| Composition d'artifice                         | 5         | 2       | -        | it être com  |  |  |  |  |  |
|                                                | 1         |         | . 10     | it être . cr |  |  |  |  |  |

prise entre les limites de 8, 50 et 12, 20 pour cent pour que la tesse de combustion soit le ... L'expérience prouve que la proportion du soufre doit étre tesse de combustion soit la plus grande possible; elle prouve aussi que la proportion du soute. que la proportion du soufre restant la même et celle du discharge diminuant, la vitesse de diminuant, la vitesse de combustion diminue mais faiblement.

Enfin la triturati

Enfin la trituration plus ou moins parfaite des composition de beaucoup aussi sur la composition de beaucoup aussi sur la composition de la composition della composition dell flue beaucoup aussi sur la vitesse de combustion et peut propie de 117.

L'uniformité de la vitesse de combustion pour une manufité de la vitesse de combustion pour une manufité de dre, permet de la vitesse de combustion pour une printe de la vitesse de combustion pour une propriété de pour la compart à un instant quelconque, la quodifiée pour la comburée et poudre qui est comburée et par suite la quantité de gaz de sobieque.

Considérons un grain homo Considérons un'grain homogène que nous supposerons in de de gaz d

(fig. 28) et capable d'être comburé tout entier en un dixième de conde. Le feu étant april conde. Le feu étant appliqué en un point quelconque de la calebré et un point quelconque de la calebre et un point que la calebre et un p legrain sphérique se trouve bientôt complétement en consiste de la soft première couche sphérique se trouve bientôt complétement en couche sphérique. première couche se trouve bientôt complètement enveloppé en possible considérons est le dixième de la comburée. Si le temps que considérons est le dixième de la comburée. considérons est le dixième du temps total qu'exige la complète, l'épaisseur de la la complète, l'épaisseur de la complète du temps total qu'exige la complète de la complèt complète , l'épaisseur de la couche comburée ser telle que la condition rayon de la sphère persistent rayon de la sphère persistante après la comburée sora telle, qui couche, ne sera plus expuissante après la combustion de la proposition de couche, ne sera plus exprimé que par le nombre 9, si fera de primitif était exprimé par la combustion de la proposition primitif était exprimé par le nombre 40; mais le sylhère sphères étaut entr'eux comme. sphères étaut entr'eux comme les cubes de leurs rayons, la sphère primitive est à celle qui persiste après la combustion de la prenière couche, comme 4000, cube de 10, est à 729, cube de 9. En tetranchant le second nombre du premier, nous aurons la difference du volume des deux sphères, et cette différence égale à 31 sera l'expression du volume de poudre brûlée quand la prenière couche est comburée.

En suivant le même raisonnement, on verra que pour avoir le volume de poudre brûlée après deux dixièmes du temps total de combustion, c'est le cube de 8 qu'il faut retrancher du cube du 10, puisque le rayon de la sphère persistante alors n'est plus expridate que par le nombre 8 et ainsi de suite.

On obtient ainsi le tableau suivant, pour les expressions des  $v_{\text{olumes}}$  de poudre comburée après chaque dixième du temps to- $v_{\text{olumes}}$  de combustion.

| 0,1    |        | _   | 1          | 1          |            |            |            |     |     |  |
|--------|--------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|--|
| 271    |        | 001 | 0,4<br>784 | 0,5<br>875 | 0,6<br>956 | 0,7<br>975 | 0,8<br>992 | 0,9 | 1,0 |  |
| On voi | f ot . |     |            |            |            |            |            |     |     |  |

On voit clairement d'après ce tableau que les quantités de gaz broduits sont les plus grandes dans les premiers instans de la com-

Si le grain n'est plus sphérique, et qu'il soit de forme polyèdrique, circonscriptible à une sphère, les couches comburées laisseque successivement des polyèdres semblables qui seront entreux
que les cubes des rayons des sphères inscrites et les nombres
suls, venons de trouver seront encore rigoureusement appli-

la la combustion opérée pendant le temps t, nous aurons:

Si le volume primitif est A , l'expression de la quantité de l'our dre brûlée en un instant quelconque devient alors,

$$\Lambda \left\{ 1 - \left( 1 - \frac{t}{t'} \right)^5 \right\}.$$

On voit que si t=0 ce volume devient nul et si t=l, tout est ulle et l'envere brûlé et l'expression se réduit à A, volume primitif.

Mais les grains de poudre de guerre ne sont pas sphériques bien que dans les poudres qui ont voyagé les grains aient par réciprognement de la companie de l réciproquement leurs aspérités et soient devenus sensiblement réguliers.

Si le grain est un sphéroïde, la surface primitive étant plus usidérable, que le companye considérable que la surface de la sphère qui aurait pour rayon le plus petit demi-diamètre du sphére qui anrait pour le quelle les calcules mandine de sphére pour le quelle les calcules mandine de sphére pour les calcules mandine de sphére pour les calcules mandine de sphére pour les calcules mandine de sphére de sphére qui anrait pour les plus pour les calcules mandine de sphére qui anrait pour les calcules de sphére de sphére qui anrait pour les calcules de sphére de s quelle les calculs précédens seraient rigoureux, il en résulte simplement, que les calculs précédens seraient rigoureux, il en résulte simplement, que les calculs précédens seraient rigoureux, il en résulte de la calculation de simplement, que les premiers nombres du tableau exprindate volumes combussée combussée combussée de la tableau exprindate volumes combussée combussée combussée de la tableau exprindate de la table les volumes comburés après chaque dixième du temps total de combustion de la subsection de combustion de la sphère, dont le rayon est 10, ne sont plus rigoureusement applicable. rigoureusement applicables et sont un peu faibles. Voici les resultats du calcul analogue. sultats du calcul analogue pour les grains irréguliers: 0,501 -0,669 - 0,700 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0 0,501—0,669—0,790—0,874—0,928—0,966—989—0,988—1,000.

En comparant ces résultats à ceux obtenus pour un grafe spec-0,007—0,015—0,012—0,006—0,001—0,008—0,007—0,0000 Il résulte de l'exament

Il résulte de l'examen de ces différences, que la plus graphé e deux nombres correspond tre deux nombres correspondants pour la sphère et pour le roïde n'est que de 15 mills. roïde n'est que de 15 millièmes; cette différence est niconyénient: none saus inconvénient; nous admettrons donc les résultats objents.

Le dixième du temps total de combustion d'un grain de poulire gnerre est à peu prèss. de guerre est à peu près le temps après lequel le projectife a par conru la longueur de l'Anna de proposition d'un grain de projectife a par conru la longueur de l'Anna de proposition de l'Anna de conru la longueur de l'âme. Mais, comme en verti de l'ineste d'a ne commence à se monvoir. ne commence à se mouvoir qu'an bout d'un certain te<sup>pp</sup> se de l'anc. Mais, comme en vertu de l'inferie d'arbord assez lentement bord assez lentement, il en résulte, que, surtout dans les boldes à feu dont l'âme est lourne. d'être comburée avant que le projectile n'ait franchi la bouche de la pièce. Maintenant que nous nous sommes rendu compte de la manière

dont se comporte un grain de poudre isolé, considérons plusieurs Stains réunis et constituant la charge d'une bouche à feu. Si l'un des grains vient à brûler, il se comporte isolément comme nous tendos de le voir. Mais les gaz qui se développent avec une tem-Pérature suffisamment élevée pour propager la combustion, se sissent dans les interstices que les grains adjacents laissent enpeax, les enveloppent et les enflamment de proche en proche. La de cette propagation est immense.

 $\theta_0$  a trouvé par expérience , que la température des gaz dévenue. ppés devait être de 2400°; quant à la vitesse des gaz de la poutres devait être de 2400°; quant a la vuesse des souches à feu ,
le enflammée dans un tube résistant comme les bouches à feu , lation a calculé qu'elle allait de 5 à 5000 pieds et Robins a trouvé <sup>Par</sup> a calculé qu'elle allait de 5 a 5000 pieus c. 1.0. 2000<sup>m</sup>, par expérience qu'elle était de 7000 pieds anglais ou 2000<sup>m</sup>, par Apérience qu'elle était de 7000 pieus augmis-go<sub>lde</sub>, à leur arrivée à la tranche de la bouche. Lorsque les gaz onte, à leur arrivée à la tranche de la pouche. Al leur arrivée à la tranche de la pouche. Les constitues de passer par les interstices des grains de poudre , les constitues de passer par les interstices des grains de poudre , les constitues de passer par les interstices des grains de poudre , les constitues de passer par les interstices des grains de poudre , les constitues de passer par les interstices des grains de poudre , les constitues de passer par les interstices des grains de poudre , les constitues de passer par les interstices des grains de poudre , les constitues de passer par les interstices des grains de poudre , les constitues de passer par les interstices des grains de poudre , les constitues de passer par les interstices des grains de poudre ; les constitues de passer par les interstices des grains de poudre ; les constitues de passer par les interstices des grains de poudre ; les constitues de passer par les cons nrées de passer par les interstrées des grams de production de la considérablement leur vicances qu'ils éprouvent diminuent consucrantement la gros-se d'expansion; cette vitesse varie alors avec la forme et la groswar dexpansion; cette vitesse varie alors avec ra forme et de supposer d'au moins 10<sup>th</sup> par seconde. Brains et on doit la supposer d'au moins 10 par les donc important de distinguer cette vitesse qui est la videst done important de distinguer cette vitesse qui deste d'enflammation ou celle de la propagation du feu dans les deste des deste de la propagation d'un grain isolé denflammation ou celle de la propagation du les des de poudre, de la vitesse de combustion d'un grain isolé hi n'est que de 0°01253 par seconde.

Généralement la vitesse d'inflammation d'une trainée de poudre reneralement la vitesse d'inflammation d'une tramet de la vitesse la grosseur des grains de la poudre employée, avec la avec la grosseur des grains de la poudre emproyen-bel de cette poudre et avec la nature des corps environnants. des résultats d'expérience qui constatent ces différences. La des résultats d'expérience qui constatent ces unicrendifique considérée étant de 0, <sup>ka</sup>. 16 par mètre courant, on a obtenu

| Dans un anget                                             |   |        |
|-----------------------------------------------------------|---|--------|
| Dans un anget                                             |   | 2,m40  |
| dils m                                                    |   | 0 10   |
|                                                           |   |        |
| L'auget étant reconvert de suit à remarqué que la dissert | ٠ | 5, 53  |
| e sni. a remarqué que la dim                              | : | 8, 50. |

Plus, on a remarqué que la dimension des grams mune de suivante; pour les grains fins , on a obtenu sur un plan, Viesse de  $2^m$ , 50 et pour de gros grains, une vitesse de  $2^m$ , 50 Ballire du charbon employé, influe elle-mêne; et l'on a re-

connu que le noir est plus favorable à la vitesse d'inflatun<sup>nation</sup> que le roux. Enfin la densité des galettes doit exercer anssi <sup>dé</sup> l'influence sur cette vitesse d'inflammation des trainées.

Il est probable, que dans les bouches à feu, la forme et la grosseur des grains, influent seules sur la vitesse d'inflammation. Ainsi donc, si les grains sont ronds, il y a plus d'interstices, plus facilité pour le passage des gaz, et par suite, les circonstances solles plus favor ables possible à l'inflammation; si les grains sont eres resserrent et la vitesse d'inflammation se trouve diminuée, en la la charge était composée de pulvérin ou poussier, la flamme de trouverait plus de passage et la vitesse d'inflammation finirait par se confondre avec la vitesse de combustion.

Ainsi donc, comme nous l'avons dit plus haut, des deux vilesses distinctes de combustion et d'inflammation, dépendent les qualités de gaz produits, leur tension et par suite l'accélération primée au projectile.

ADDITION aux considérations sur les grains irréguliers, pour le calcul des quantités de poudre comburée en un instant part conque.

Ainsi que nous l'avons vu, la formule qui représente la la duproduction des gaz pendant tout le temps de la combustion grain spliérique ou polyèdrique régulier, n'est pas rigourers, sois applicable à un grain ordinaire de la poudre de guerre, avons fait connaître les faibles différences des résultats obtents pour les grains purement sphériques et les grains irrégulier, qu'un d'après l'inspection de ces différences, nous avons rendimentance commettait qu'une erreur à peu près insensible en aphrèque, dans tous les cas les résultats obtenus pour un grain sphérage. Il est bon d'ajonter qu'il est toujours facile de volume et par suite le rayon de la sphère du métre pour que le grain ordinaire de la poudre de guerre. Il effamétre de compter le nombre de grains coutenus dans un gramme, ce de compter le nombre de grains coutenus dans un gramme, ce

<sup>Nombre</sup> détermine immédiatement le poids du grain moyen. Ce poids étant connu il suffit d'en diviser la valeur par la densité pour avoir le volume du grain.

ADDITION aux considérations sur les dimensions des grains de poudre,

ll est évident , que plus les grains de la pondre employée sont Ros, plus l'inflammation a de facilité à se propager. En effet, les Plus l'inflammation a de facilité à se propaga-interstices qui existent entre les grains sont plus grands et laissent alors un passage plus libre aux gaz enflammés, qui portent le feu oun passage plus libre aux gaz ennammes, que parties les plus éloignées de la charge. Dans ce cas la vitesse Parties les plus éloignées de la charge. Dans d'indammation est plus grande. D'un autre côté, chaque grain en fartient. Farticulier, exige plus de temps pour être complètement combuet par suite la vitesse de combustion se trouve diminuée. Ainsi Par suite la vitesse de combustion se troute de la vitesse de combustion se troute de la vitesse de gros grains, les deux vitesses de gros grains de grains de gros grains de gra les charges composées de gros grams, les ueux proposées de gros grams de gram Austion et d'imflammation éprouvent des mountes. On disperses et si la première augmente , la deuxième diminue. On dispersion de poudre, une dispersion de la contraction de l esse et si la première augmente , la deuxieme disserbit donc qu'il existe pour chaque espèce de pondre, une dissension de qu'il existe pour chaque espèce de pondre, une dissension de la company de l and donc qu'il existe pour chaque espece de ponur. Anglesion de grain qui donne naissance dans un temps donné très osqui de grain qui donne un de gaz. La la plus grande quantité de gaz.

le ces considérations on conclut facilement, que dans les lonhes charges, il y a un avantage réel à ce que les grains soient un grand grant soient atteinen grog, afin que les parties éloignées de la charge soient atteingros, afin que les parties éloignées de la charge soien.

Par les gaz le plus promptement possible. De même , dans le Per les gaz le plus promptement possible. De meme, se de munition, dont la chage est généralement très-petite, de munition, dont la chage est généralement très-petite, du gaz développé, et de munition, dont la chage est généralement production de la grain ne nuit pas à la quantité du gaz développé, et sale contraire elle active la complète combustion de la sans a voit qu'il y a de l'avantage à ce qu'elle soit composée spans on voit qu'il y a de l'avantage à ce qu'elle son compagnins fins. Il est donc rationel d'admettre que les grains doians fins. Il est donc rationel d'admettre que les grandagmenter de dimension avec les dimensions des charges dans

lassement des grains doit évidemment unire à la vitesse d'in-Salon, puisqu'alors les interstices diminnent, et que les salon, puisqu'alors les interstices diminnent, et que les salons, puisqu'alors les interstices diminnent, et que les ndan, puisqu'alors les interstices diminuent, ce que les diminuents et que les diminuents et que les les ont plus d'obstacles à vaincre pour atteindre les les les de s'en Pusquaiors res annunés ont plus d'obstacles à vaincre pour attenure les plus éloignées du point enflammé. Il est facile de s'en

convaincre en se servant d'un canon de pistolet sans lumière, dans lequel on brûle successivement des charges égales de plus en plus tassées, jusqu'à la limite, c'est-à-dire, jusqu'au point où la pordre dre est réde dre est réduite en pulvérin. Alors , comme nous l'avons dit plus haut, la vitesse d'inflammation se confond sensiblement avec la ittesse de combustion et la charge brûle en présentant une espèce de gerbe de feu. Du reste , les considérations précédentes sur les longues charges, sont confirmées par l'expérience.

On remarque, en effet, que, dans les charges dont la longueut t égale à Moura Control de la control de la longueut est égale à 4 ou 3 fois le calibre de la bouche à feu , si le feu si la conche a reu , si le feu si la conche a reu , si le feu si le mis à la conche a reu , si le feu si le feu , si le mis à la couche postérieure, il y a des grains des couches andrieures qui sent postérieure, il y a des grains des couches andrieures qui sent postérieure. rieures qui sont projetés au dehors de l'âme, avant d'avoir été st-teints par les grat

ESPÈCES, quantités et température des différents produille obtenus par la décomposition de la poudre.

Les produits que l'on obtient par la décomposition de la p<sup>oudre</sup>rient suivant les circonst varient suivant les circonstances qui accompagnent cette décomposition.

Si l'on chauffe graduellement de la poudre à l'air l<sup>ibre</sup> p<sup>soglé</sup> ; ever sa température outre élever sa température entre 250° et 240° de Réaumur poudre à l'air libre poudre de la poudre à l'air libre poudre de la poudre à l'air libre poudre de la company de la co se sublime et entraine en se dégageant une partie du charles par partie du charles parties parties du charles parties parties parties du charles parties parti sant passer les produits de la volatilisation à travers des écrales l'olle très-fine, sur laquelle. toile très-fine, sur laquelle le charbon entrainé venait se depublic de la volatilisation à travers des dépublic de la volatilisation à travers des dépublic de la volatilisation à travers des dépublic de la volatilisation à travers des depublic de la volatilisation à travers des des depublic de la volatilisation de la On peut même séparer ainsi tout le soufre et décomposer partieur la poudre par le f tement la poudre par le feu , et le résidu peut alors être forté à une température beauca à une température beaucoup plus élevée, sans qu'il y ait les plosion possible.

La volstille.

La volstillisation étant d'autant plus prompte que la presion de des la presion de la milieu dans lequel elle s'opère est moindre, il en résulte, dans le vide, le soufre son de moindre, il en résulte, and le configuration de moindre de moin dans lequel elle s'opère est moindre, il en résulle que rature de 250° de Rénumer de avant d'être arrivé à la course de moindre de 250° de Rénumer de de 250° de rature de 250° de Réaumur. Cette circonstance a été par de décreur pour les observat. d'erreur pour les observateurs qui, en opérant dans le vide qu'ils composition de la poudre composition de la poudre, ont supposé que les résullats qu'is <sup>obtenaient</sup> étaient les mêmes que lorsque l'explosion est subite et

D<sub>ans</sub> le tir des armes à fen, la pression du milieu ambiant est logions celle de l'atmosphère, et le temps où la température reste the 250° et 240° est tellement court qu'il ne pent avoir une influence appréciable sur la nature des produits de la combustion.

Les anciens auteurs ont varié d'une manière très-grande dans Pévaluation des produits gazeux obtenus par la décomposition de pondre, et cela sans doute à cause de l'imperfection de leurs Appens d'observation. Les uns ont admis que le volume des gaz Permanents obtenus était égal à 200 fois le volume de la poudre bride, d'autres à 250 fois ce même volume. Il en est qui ont réduit ce nombre jusqu'à 12, et des chimistes de Boulogne en opérant dans l'eau, ont obtenu 50 fois le volume de la poudre brûlée, sans donte à cause de la perte des gaz dissous par l'eau. Nous admethons les résultats des observations récentes qui méritent beaucoup

Les produits obtenus par la combustion de la poudre se parta-Produits obtenus par la combustion de la poulla-en deux classes distinctes : les produits gazeux et les produits

Les produits gazeux sont principalement de l'azote et de l'acide Produits gazeux sont principalement de l'azone con d'hydroal quelque fois de l'oxude de carboné et de gaz nitreux.

Les produits solides sont : du sulfure de potassium ou sulfate de potassium ou de charbon; enfin quelques traces de

Ces Produits solides sont probablement volatilisés au moment Produits solides sont probablement volatilises an incompete produits solides sont probablement volatilises and product probablement volatilises and product pr ckplosion , en vertu de la hante température que u pour de ppe, puis se trouvant en contact avec les corps environnants dus basse , ils se condensent. seloppe, puis se trouvant en contact avec les corps environments la température est beaucoup plus basse, ils se condensent de température est beauconp plus basse, ils se condende de se condende de comps. On remarque en effet dans les armes à chambre, de se condende de cond corps. On remarque en effet dans les armes a cuamo. Soulclettes de sonfre condensées sur les parois de l'ame, l'aillens les expégoulelettes de sonfre condensées sur les parois un constant que le soufre a été volatilisé; d'ailleurs les expédents de la complète que le soufre a été volatilisé; d'ailleurs les expédents de la complète de la complè constate que le soufre a été volatilisé; d'antems us de Rumfort établissent d'une manière certaine la complète de Rumfort établissent d'une manière certaine la compubilisation de tous les produits obtenus par la décomposition pond. boulre. Ayant construit in canon en fer, dans lequel il a ne charge de pondre et dont il a fermé l'orifice à l'aide pesant, il a élevé la température de cette éprouvette à

plus de 240°, puisque sou contact enflammait la poudre et il a opéré aiusi la décomposition de la charge intérieure : il a reconstitue de la charge intérieure : il a reconstitue de la charge intérieure : que quand il y avait explosion et quand l'éprouvette s'ouvrait, pos les produits s'échappaient. Dans le cas où elle restait fermée, ella laissant refercité. la laissant refroidir, il a constamment retrouvé tous les produits solidos condensas. solides condensés dans l'âme et attachés aux parties les plus des contensés dans l'âme et attachés aux parties les plus de la constant des contents de la constant de la co des, c'est-à-dire les plus éloignées du point d'application de la chaleur.

Une dernière considération doit achever de lever tous les doubles r le fait de le constant de la constant de le constant de la sur le fait de la complète volatilisation des produits solides <sup>91</sup> ment de l'explosiones. ment de l'explosion; c'est que la bonne poudre brûle sur le papié. blanc sans y laisser la moindre trace.

Il y a done nécessité d'admettre que tous les produits quelles soient, sont gazant qu'ils soient, sont gazeux ou en vapeur au moment de l'explosion.

Du reste nove

On reste nous trouvous une nouvelle preuve de la formation une certaine quantité de d'une certaine quantité de corps gazeux, dans les différences par tables qui existent entre les tables qui existent entre les évaluations des quantités de gar per manens dégagés dans le control de quantités de gar per manens dégagés dans le control de quantités de gar per la control de quantités de corps gazeux, dans les différences per la control de quantités de corps gazeux, dans les différences per la control de quantités de gazeux de gazeux de control de corps gazeux, dans les différences per la control de corps gazeux, dans les différences per la control de corps gazeux, dans les différences per la control de corps gazeux, dans les différences per la control de corps gazeux de control de corps gazeux d manens dégagés dans la combustion de la poudre, d'après les culs théoriques, et les évaluations de la poudre, d'après les culs théoriques, et les évaluations de la poudre d'après de les évaluations de la poudre d'après de les évaluations de la poudre d'après les évaluations de la poudre d'après les évaluations des quantités de gardine les évaluations de la poudre d'après les évaluations de la poudre de la po culs théoriques, et les évaluations des quantités de grande per chimistes ont réellement als chimistes ont réellement obtenu; ainsi 100 grannmes de pour de production de de grandment de production de grandment d devraient donner par leur combustion que 55 ou 54 lines de popular permanent et Gay-Luceau permanent et Gay-Lussac en a obtenu 50. Il y a donc ment d'autres corps en vonce. ment d'autres corps en vapeur que les gaz permaneus résilentel

l'appareil qu'il a employé pour l'analyse des substances régistres.

Onsaitque cet appareil 18.2.20. Onsaitque cet appareil (fig. 29) consiste en un robinet à échange et el qui lorsqu'on le tourne qui lorsqu'on le tourne porte la substance dont il est clarge en un robinet à échaple en un lorsqu'on le tourne porte la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont il est clarge en un robinet de la substance dont en un robinet de la substance dont en un robinet ue laissant passer qu'elle seule, dans l'intérieur d'un vase san que munication avec l'ain avec l'a munication avec l'air extérieur , et la substance dont le combe surface élevée à une tombé. surface élevée à une température suffisante, pour opérer sa position. Les gaz obtenue position. Les gaz obtenus sont recueillis et analysés arec partire.

C'est à l'aide de cette méthode, que Gay-Lussac a tr<sup>oiré que</sup> la sont 100 grant que la sont que la poudre de chase de 0,9 de densité donnait 50 litres pour produits mes ou 450 fois son volume. mes ou 450 fois son volume : de plus sur 100 perties de ces produits gazeux il a trouvé :

| nsidérant comme de la               |   |   |   |   |   |   | 100, | 0 |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|---|
|                                     |   |   |   | 2 |   |   |      |   |
|                                     | • | • | • | ٠ |   |   | 42,  | 4 |
| Oxide de carbone .<br>Azote         | • | • |   | ٠ | ٠ | ٠ | 5,   | 0 |
|                                     |   |   |   |   |   |   |      |   |
| Acide carbonique.  Oxide de carbone |   |   |   |   |   |   |      |   |
|                                     |   |   |   |   |   |   |      |   |

En considérant comme de l'azote les gaz qui diffèrent de l'acide Cathonique et de l'oxide de carbone, il y a en évidemment une erreur commise, puisque la quantité de gaz, dont le calcul théorique démontre l'existence dans 400 grammes de poudre, est inférieure unive l'existence dans 400 grammes de poudre, de d'un tiers à la quantité obtenue directement. Il y a donc d'autres confondus avec corps a la quantité obtenue directement. Il justification de la désagne de la desagne F<sub>azole</sub>, et qui ne peuvent être que des produits solides de la décomposition de la pondre, volatilisés au moment de l'explosion.

Cette remarque est suggérée aussi par l'examen des résultats obtenus par Proust, dans ses expériences; en brûlant différentes spèces de poudre dans la cuve à mercure , il a tonjours obtenu he doit produire théoriquement que 33 ou 34 litres de gaz per-apoisation des produits solides au moment de l'explosion.

lest bon d'ailleurs d'observer, que tant qu'il existe dans la loudre considérée au moins

69 4/5 de salpètre

5 1/2 de source on service des produits gazenx doit très-peu varier et se trouver Mastamment eutre 55 et 54 litres pour 400 grammes. y amment eutre 55 et 54 litres pour 100 grammes.

y ojei les résultats de la décomposition théorique d'une poudre

|                                 | - Tourion                       | meorique d'une pour                                                          |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUITS  Autoritate de potasse | et<br>Solides,<br><br>deux sub- | 75, 0—de salpètre 10, 0—de soufre 15, 0—de charbon  11, 0 40, 0  5, 0  54, 5 |
|                                 |                                 | 0, 37                                                                        |

|                   |  |     |  | Rej   | ort  | 54 50     |
|-------------------|--|-----|--|-------|------|-----------|
|                   |  | AZE |  |       |      |           |
| Acide carbonique  |  |     |  | 28,   | 77)  |           |
| A-040             |  |     |  | 45, 9 | 241  | . 00      |
| Hydrogène carboné |  |     |  | 2,    | 70   | 49, 99    |
| Hydrogène sulfuré |  |     |  | 2,    | 100  | _         |
| Gaz nitreux       |  |     |  | 5,    | 25   |           |
|                   |  |     |  | Tot   | al - | _104, 49. |

La somme des produits se trouve trop forte d'un peu plus de 4 unités. Il y a donc dans cette analyse une légère erreur dont on peut voir l'ogir l'ogir l'algune de legère erreur dont on legère erreur dont erreure de legère erreur dont erreure erreure de legère erreure dont erreure erreure dont erreure erreure erreure erreure dont erreure e peut voir l'origine dans l'ignorance où l'on est à l'avance de la plus que moire que moire que peut voir l'origine dans l'ignorance où l'on est à l'avance de la plus que moire que l'avance de la l'avance de l'avan plus ou moins grande quantité d'oxide de carbone ou d'acide carbonique, qui deitre d'acide de carbone ou d'acide carbone qui deitre d'oxide de carbone ou d'acide carbone qui deitre de la carbone qui della carbone qui della bonique, qui doit se former dans la combustion de la poudre, l n'en résulte pas moisse de la la combustion de la poudre de n'en résulte pas moins de l'examen des résultats que la moifié des produits se commen.

produits se compose de gaz permaneus.

Les proportions des composans de la poudre sont variables suit nt les pays, Voiei parte la la composans de la poudre sont variables prince vant les pays. Voici un tableau qui donne la composition des pripripripries espèces de pour des pripries espèces de pour de pour des pripries espèces de pour de pour des pripries espèces de pour de pour des pripries especies especies de pour de po

| cipales especes de po | CHARDE                   |              |                |
|-----------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| POUDRE DE GUERRE.     | OTTAKE STATES            | SOUFRE.      | 15,0           |
| Angleterre . , .      | . 75,0 . ,               | . 10,0 · ·   | 1-85           |
| Rorno                 | 76.0                     | . 10,0       | 16,0           |
|                       |                          |              |                |
| Suède. , , .          | . 75,0                   | . 11,1/2     | . 16,0         |
| Prusse                |                          |              | 16.13          |
| Hollande              |                          |              |                |
| France                | . 68,0 · · · . 75,0. · · | 12, 1/2.     | utriche et ren |
| France                | . 10,0                   | , mment en l | Yuo.           |

Nota. Ces proportions ont été abandonnées récemment en CHARBON. placées par les proportions anglaises.

| acces par les proportions anglaises. | 1 12      | SOUFRE. | 12,40   |
|--------------------------------------|-----------|---------|---------|
| POUDRE DE CHASSE.                    | SALPETRES | 7,82    | 12,00   |
| Angleterre de Dartfort. · ·          | 79,7      | 10,00   |         |
| France                               | . 18,0    |         | wouvent |

Température.

Les gaz produits dans la combustion de la poudre se stimée evés à une température. élevés à une température énorme que Gay-Lussac a estimée de 1000° centigrades au meior. 1000° centigrades au moins. D'après Robins, cette température el

<sup>30</sup> moins celle du fer rouge blanc , qui est égale à 800° centigrades on 640° de Réaumur. Saluces qui s'est occupé d'expériences sur cette température , a reconnu, que les gaz de la poudre foudent une pièce de six liards. Puis on a trouvé que le cuivre ronge ou cuivre pur qui exige pour entrer en fusion une température de 25500 n'est pas toujours fondu par la poudre, tandis que le cuivre Jame qui se fond à 2150° l'est constamment. De là, on est en droit de conclure que c'est à 2400° environ qu'il faut estimer la température à laquelle sont élevés les gaz développés par la combustion de la poudre : cependant, comme les métaux absorbent une énorquantité de calorique avant d'entrer en fusion, il est probable que les gaz sont d'abord à une température bien plus élevée que celle qui est nécessaire pour opérer la fusion. On peut donc sans qui est nécessaire pour operer la maior... eraindre de se tromper, admettre la limite de 2400°.

### Tension.

Ces données sur les volumes des produits gazeux et sur la température à laquelle ils sont élevés peuvent servir à évaluer approxinativement la tension dont ils sont donés dans l'explosion. Si, comme tout porte à le croire, la loi de dilation de gaz, obtenue Pour tout porte à le croire, la loi de duamon de gan, lour toutes les températures observées, a encore lieu jusqu'à 2400° confignation de la compérature de la compensation de la compen contes les températures observées, a encore neu juoquistre des gaz tendrait à être dis fois, à cette température le volume des gaz tendrait à être dix fois plus grand qu'à O° et comme à O° il est 450 fois plus grand qu'à O° et comme à O° il est 450 fois plus grand Aus plus grand qu'à 0° et comme à 0° il est 450 1015 paus de la poudre, il en résulte qu'il le serait 4500 fois au

Si donc on suppose que la loi de Mariotte, qui a été vérifiée uone on suppose que la loi de Mariotte, qui a etc. Pair atmosphérique jusqu'à 27 atmosphères, a lieu à des ressions supérieures et qu'on ramène les gaz au volume primitif hils occupaient dans la poudre, on aura la force élastique, qu'ils kssedziient au moment de leur explosion.

lais une Partie sculement de la pondre est réduite en gaz et step partie, en l'estimant au plus hant, constitue les 5/5 de la pon-Partie, en l'estimant au plus hant, constitue les 3/5 de mars si n<sub>ous</sub> supposous que les résidus formant les deux antres supposous que les résidus formant les deux antres leur valume primitif , il s'en Ni nous supposous que les résidus formant les ueux sur les de la poudre, conservent leur volume primitif, il s'en les produit gazeux. qu'il restera 5/5 pour l'espace occupé par les produit gazeux. despective de la restera 5/5 pour l'espace occupé par les produit gazen.

despective des produits gazenx sont susceptibles d'occuper 4500 fois despective ils sont donc produits gazenx sont susceptibles d'occuper 4500 me d'espace que le volume total de la poudre, ils sont donc hères et par suite nous despace que le volume total de la pondre, ils sont contra de 3/5 (1500 = 7500 atmosphères et par suite nous

avons 7500 atmosphères pour mesure de la tension des gaz per manens développés, lors de combustion de la poudre.

Les gaz n'augmentant de force élastique que très lentement avec les hautes températures, et ceux qui sont produits dans l'explosion de la poudre étant bien connus, une erreur de quelques centaines de degrés dans l'évaluation de la température, ne produirait que de faibles différences dans l'évaluation de la force expansive: par exemple, si au lieu de 2400° la température n'était que de 2700°. ture n'était que de 2300° la tension obtenue par la loi de diatation ne serait plus de tion ne serait plus que de 9,625 au lieu de 40, ce qui donnerait lieu à une erreur de 1/27 dans le résultat obtenu.

Les erreurs commises dans l'appréciation de la température que pus avons adontée : l'appréciation de la température que préserve de la température que l'appréciation de la température que préserve de la température que l'appréciation de l'appréciation d nous avons adoptée, n'ont donc pas une grande influence sur l'étation de la tension de luation de la tension des gaz permanens, et nous pouvons considérer cette évaluation rer cette évaluation, sinon comme très approchée, du moins comme donnant une idée de la comme très approchée, du moins comme me donnant une idée de la force expansive de la poudre, du gaz permanens qu'elle d'accè gaz permanens qu'elle développe dans sa combustion.

Il n'en est plus de même, quand on veut tenir compte de la uence qu'exercent les fluence qu'exercent les corps solides volatilisés, en vertu de la température développée température développée et qui produisent une tension à ajouter la tension des gaz perme la tension des gaz permanens. En effet, on ne connait que imparfaitement l'état de imparfaitement l'état des corps solides volatilisables, alle mells sont soumis à des températures. sont soumis à des températures très-élevées, et on sait antique la tension élastique de que la tension élastique des vapeurs, augmente très popularent pour de petites élévations de la companyant de

Considérons l'eau , par exemple , dont la poudre la mieux que chée , contient touiones séchée , contient toujours une certaine quantité ; si on admeld que la loi vérifiée jusqu'à 2016 la loi vérifiée jusqu'à 224° centigrades par la commission de l'écadémie des sciences about cadémie des sciences chargée en 1829 de vérifier la loi de Mariere et de mesurer la tencion : et de mesurer la tension de la vapeur d'eau et les températures correspondantes, continue correspondantes , continue à exister à la température de 1000 est on trouve que la force élastique de la vapeur qui à 100 cs. de gale à 1 atmosphère et à continue à exister à la température de gale à 1 atmosphère et à continue de la vapeur qui à de la vapeur qui égale à 4 atmosphère et à 200° est égale à 14,85 atmosphère de value à 14,85 atmosphère et à 200° est égale à 14,85 atmosphère de value à 14,85 atmosphère et à 200° est égale à 14,85 atmosphère de value à 24,00° atmosphère à 24,00° atmosphère à 24,00° atmosphère à 24,00° atmos deviendrait à 2400° égale à 1619000 atmosphères; à ce qui de te force élastique n'est -1 donne une différence de 505755 atmosphères. On voit que apportant de 100° sm. P. cas une différence de 505755 atmosphères. On voit que apportant de 100° sur l'application de la température apporterait des erreurs énormes de la température apporterait des erreurs énormes de la température appoir de la température de la terait des erreurs énormes dans l'évaluation de la te<sup>mpera</sup>

Il faut donc renoncer à estimer ainsi la tension, puisque la température développée n'est pas rigoureusement déterminée, et nous lons contenterons d'estimer cette force expansive des gaz de la poudre à 7500 atmosphères.

La poudre très-sèche, contenant toujours au moins 1/100 de son poids d'eau, quelque petite que soit cette quantité, on voit qu'il suffirait qu'elle fut vaporisée pendant toute la combustion pour produire des effets bien autrement intenses que ceux de la poudre elle-même; mais il est probable qu'elle est décomposée avant ait, la décompose à la température se puisque le fer, comme on le la ne se trouve pas de fer dans les produits, mais il y a d'autres qui peuvent jouer le même rôle.

## Considérations sur la force de la Poudre.

On pondre elle même.

Sait par expérience que la force élastique des vapeurs sait par expérience que la force élastique des vapeurs de très-grandes variations, pour de petites différences bas standes auomalies dans les résultats obtenus suivant les employés : de la vieunent les énormes différences qu'on absolute dans les évaluations données par les auteurs, pour la absolute de la pondre. En général leurs évaluations penvent

être regardées comme au-dessous de la réalité ; en voici les sait sons : pour obtenir une valeur exacte de cette force , il fandrul que la poudre fut enfermée dans un espace d'une capacité precisément égale à son volume et que les parois en fussent élevis à la température même des gaz et des vapeurs dégagés, pour qu'il n'y eut ancune perte de force élastique provenant de la dilatation par laquelle les gaz tendent à occuper toute la carpacité de l'éprouvette dans laquelle la poudre est renfernée et ensuite de l'abolicier. et ensuite de l'abaissement de température qui résulte à la fois de la dilatotion de la dilatation que nous venons de signaler, et du contact des gaz avec des papeis al la contact de la contact des papeis al la contact des papei gaz avec des parois plus froides qu'eux. On sent que cette continue dition est physiquement dition est physiquement impossible à remplir à cause de l'énorme différence qui exist. différence qui existe entre la température de 240° à laquelle la poudre s'enflamme et la température de 240° à laquelle la poudre s'enflamme et la température de 240° à laquelle la poudre s'enflamme et la température de 240° à laquelle la poudre s'enflamme et la température de 240° à laquelle la poudre s'enflamme et la température de 240° à laquelle la poudre s'enflamme et la température de 240° à laquelle la poudre s'enflamme et la température de 240° à laquelle la laquelle laquelle la laquelle la laquelle la laquelle laquelle la laquelle laquelle la laquelle la laquelle laquelle la laquelle la laquelle la laquelle la laquelle la laquelle laquelle la laquelle laquelle la laquelle laquelle laquelle la laquelle laq poudre s'enslamme et la température de 240° à laquer qu'elle dégage. Es després de la température 40 fois plus grande, des grandes de la température 40 fois plus grande, des grandes de la température 40 fois plus grandes de la température 40 fois plus grandes de la température 40 fois plus grandes de la température de 240° à la que l qu'elle dégage. En un mot, on ne peut subitement élever le parois de l'éproposite. parois de l'éprouvette à la température de 2400°, et, par suite on ne peut mosures. on ne peut mesurer directement la force absolue de la poudre.

Une dernière condition Une dernière concition à laquelle il faudrait également satis-faire, ce serait d'enérgies faire, ce serait d'opérer avec une éprouvette à parois asset per sistantes, pour que terre de la parois asset per la temps sistantes, pour que tous les fluides élastiques enssent le temps de se produire avent ! de se produire avant la rupture de ces parois.

Rumfort est de tous les observateurs celui qui a le plus aproché de la réalisation de proché de la réalisation des conditions que nous avois plus proché de voir être remplies. devoir être remplies. Dans ses expériences, il a produit de la nonda. flammation de la poudre en élevant une portion des parties le son épronyette à la tour son épronvette à la température nécessaire pour produire su par suite il phénomène: par suite il est arrivé à une évaluation phis sir précieure à celle qu'estaire. périenre à celle qu'avaient donnée les autres auteurs principel de la temponat. l'élévation de la température de l'éprouvette devait les portes partie la perte de control de la température de l'éprouvette devait les propositions de la control de la c partie la perte de calorique à laquelle étaient sonnits par dant les autres que la laquelle étaient sonnitaient pas duits dans les autres expériences où les parois n'appeter aux échanffées avant l'explosion. Nous allons donc nous arrèter vergetiences de Rumfort. Jan. expérieuces avant l'explosion. Nons allons donc nous arrêter nois comment il décrit lui-nes. comment il décrit lui-mène son appareil à la forme et and dimensions duquel il mont dimensions duquel il n'est arrivé qu'après de longs tatonne (1).

(1) Bibliothèque britannique , tomes 11 et 12 , e<sup>t transactions philosoc</sup>iques , année 1705.

phiques, année 4795.

 $^{\rm a}$  Sur un lit de maçonnerie profonde de 4±85 en terre ,(fig. 50) a reposait un bloc de pierre dure de 4<sup>m</sup> 52 en carré. Sur ce bloc a était placé verticalement un petit canon court de fer forgé, porté sur un support en fonte , lequel reposait lui-même sur une ronau support en 1011e, lequer reposat, include sur le bloc de de fer forgé, de 0°018 d'épaisseur, établie sur le bloc de pierre. L'orifice du petit canon avaito 0005 de diamètre et dait fermé hermétiquement par un hémisphère d'acier trempé dont la convexité était en dessus, et dont le diamètre de 19,0284 dépassait de beaucoup l'orifice sur lequel il s'appliquait, C'est sur la convexité de l'hémisphère qu'on faisait reposer le poids destiné à résister à la force élastique déa ployée dans le canon. L'âme était cylindrique et se terninait en bas par une espèce d'appendice conique fort étroit et fermé, qui formait en dehors une espèce de queue destinée à entrer dans un orifice de même dimension, pratiqué dans un boulet qu'on faisait rougir et qu'on mettait en place pour allumer la poudre à l'intérieur, par l'effet de la chaleur trans-battue, de la dimension précise de l'orifice du petit cauon était introduite dedans et le fermait exactement.

(Cette addition de la rondelle de cuir avait pour but de fermer assez exactement le canon pour que les gaz ne pussent en s'échap-lant altérer le diamètre de l'orifice et y produire des fissures qui dissent plus permis de calculer la force élastique des gaz prosignates qui avait que de l'orifice altéré on n'eut pas eu la valeur pression, par la suite, Rumfort interposa dans le même but entre signate que canon et l'hémisphère d'acier, une nouvelle plaque de la Cette.

» rois les plus promptement refroidies. La rondelle de cuir étail » aussi couverte d'une poudre très-blanche qui , comme la pre

» mière, passait au noir par le contact de l'air.

« Le petit canon, du meilleur fer forgé, avait 0º070 de lor » gueur extérieure, autant de diamètre extérieur, sa longueur

» intérieure de 0°0346; l'épaisseur du métal était de 0°0518 ou p. N. foie le 15 contrait de 15

» 5 fois le diamètre du vide; il était rempli de poudre (environ » 166 centigrammes) de la meilleure qualité, très-sèche, de 4,071
 » de densité lamentali

» de densité lorsqu'elle était tassée dans une mesure; la galette » pesait 4 862 et 4 12

» pesait 1,868 et était composée de 67, 5 de salpètre, 15,4 de » charbon et 47, 3 de ...

» charbon et 17, 3 de soufre. Une pièce de 24 pesant 56<sup>70</sup> kil. fat » placée sur. l'hámical.

» placée sur l'hémisphère. La poudre allumée par le contact da
 » boulet rouge avec l'act de la poudre allumée par le contact da

» boulet rouge avec l'extérieur de la cavité qui la renfermat, si » une explosion account de la cavité qui la renfermat. » une explosion assez violente pour faire crever l'éprouvette mal gré sa force épouve

» gré sa force énorme, avec un bruit très-grand. L'éprouvette fit » séparée en morceaux » séparée en morceaux, lancés dans deux directions différentes et

Rumfort essaya de déterminer la force absolue des g<sup>az</sup> produits, sprès la valeur du poide. d'après la valeur du poids qui les comprimait et d'après la tépacit du fer forgé: d'aband. du fer forgé : d'abord, la pression atmosphérique était compression le sait égale à 4 Ma 027 le sait égale à 1 <sup>111</sup>, 035 par centimètre carré, et cette pression étant proportionnelle curré. étant proportionnelle aux surfaces sur lesquelles elle agit, par la avoir facilement la proportionnelle aux surfaces sur lesquelles elle agit, par la avoir facilement la pression sur la section de l'orifice; alpré, on comparaison de cette pression avec la valeur du poids son que la trouvé d'abord que la t a trouvé d'abord que la tension des gaz était supérie<sup>170</sup> à 10000 atmosphères.

La ténacité du bon fer est égale à 4251,4 fois le poids de Rupp nère sur une même surfo phère sur une même surface. Or, d'après les évaluations de fleur fort, la section de grunt. fort, la section de rupture de l'épronvette était 45 fois celle l'aune : la force dévolu rupture a done été de 15 × 4251, 4 = 55004 atmosphères.

Mais Rumfort ayant observé que son éprouvette avait été chaft e plusieurs fois et 1999: 11 fée plusieurs fois et travaillée au marteau, a pensé que sa avait pu être altérée: en consequent que sa tendent par avait pu être altérée; en conséquence il l'a calculée directence que sa représence de l'a travaillée au marteau, a pensé que sa représence d'un calculée directence qui après et qui marteau. expérience el ne l'a trouvée que de 4211,54 atmosphères et a réduit à 54750 atmosph a réduit à 54750 atmosphères, l'expression de la tension des gaz-adoptée par Rumfort. Nous remarquerons à notre tour que cet-obs ryateur a mesuré

la lénacité du fer à la température ordinaire, tandis que les parois de réprouvette étaient en partie portées à 240° au moins au monent de l'explosion; que de plus, l'appendice de l'éprouvette mis en contact avec le boulet rouge, a dû tendre tout de suite à s'équilibrer de température avec lui. On sait que la ténacité des corps dininue à mesure que la température augmente; ainsi le fer qui a une force de cohésion de 2400 atmosphères à la température ordinaire, n'a plus qu'une ténacité de 755 atmosphères à la tempéralure du rougebrun qui est celle de l'appendice de l'éprouvette. Il est dair quecette limite inférieure est beaucoup trop basse; si l'onprend donc la force de cohésion du fer à la température de 240°, qui est celle des parois intérieures de l'éprouvette, on a 2470 pour cette force de redus interieures de l'eprouvette, una control de cohésion, obtenue par interpolation, et cette ténacité correspondra à la limite inférieure de 52000 atmosphères pour valeur de la la limite inférieure de 22000 annosprio de la técnsion des gaz. En réduisant la ténacité d'après le résultat d'ex-Perience Sur le bronze, on obtiendrait 4900 atmosphères pour la lande sur le bronze, on obtiendrant 1900 anno processe la la de la une valeur minimum de 1920 du fer à 240°; on decunrant de la la poudre.

a Rumfort continua ses expériences avec un autre petit canon aumiort continua ses expériences avec un autre per du même calibre 0°,00655 et 0°,0764 de longueur et de diamêtre extérieur et de 0m,0507 de longueur intérieure. Sa capasité était de 18,57 centig. non compris la rondelle de cuir, et de 45,65 c. sans rondelle ; la pression d'une atmosphère sur Porifice du canon était de 535°,77 c.; le vide intérieur sans la ronded du canon était de 555°,77 c. ; le vide interior.

Rondedle , contenait 25 gaire, 641 et 24 4/2 lorsque la rondelle tait en place. (Comme les expériences se faisaient à Muich, les poids employés étaient des grains dont 24 112 équiva-Rain en grain depuis 1 jusqu'à 18, ces charges successives ean en grain depuis 4 jusqu'à 18, ces charges succession de la capacité au moment de pui donc 0,040, 0,080, 0,120 etc. de la capacité au moment per donc 0,040, 0,080, 0,120 etc. de la capache du la capache de la capa Posait sur l'orifice, quand il était un pen somere, son par l'appende le fût entièrement chassée; le quotient de ce poids par sur l'appende le fût entièrement chassée; le quotient de ce poids par sur l'appende le fût entièrement chassée; le quotient de ce poids par rondelle fût entièrement chassée; le quotient de ce pour le state de la charge de 18 grains 77 donnait la force en atmosphères. 85 experience 19 faites avec cet appareil, jusqu'à la charge de 18 grains 20 creva. » difes avec cet appareil , jusqu'a la charge 1,702 de la capacité , à laquelle le canon creva. »

te précaution nouvelle fut employée par Rumfort dans cette isme série d'expériences : il entoura l'hémisphère d'acier

trempé de rubans de coton très-blanc qui , pour peu que les gal s'échappassent, étaient noircis par le charbon entrainé. Toutes les fois que l'explosion ne soulevait pas le poids supérieur , on n'entendait qu'un bruit très sourd et analogue au craquement que fait entendre un morceau de verre en se brisant ; quand les gaz pouvaient s'échapper librement le bruit produit était très violent.

Rumfort a cherché à construire la courbe qui fait connaître les différentes tensions correspondantes aux charges prises pour abeisses. Cette courbe construite par points déterminés jusque vers la charge, de 42 courbe construite par points déterminés jusque vers la charge, de 42 courbe charge de charge de 15 grains, n'a pu être continuée que par analogie pour les teneiros pour les tensions correspondantes aux charges supérieures jusqu'à 24 grains. A l'aide du calcul , Rumfort est parvenu à déter miner l'ordonnée qui représente la tension correspondante grains de charge et grains de charge et a trouvé pour sa valeur 29178 atmosphérés nombre réaltement nombre réellement compris entre les deux limites que nous arolle reconnues en examinant entre les deux limites que nous appreconnues en examinant entre les deux limites que nous appreconnues en examinant entre les deux limites que nous arolles entre les deux limites entre les deux limit reconnues en examinant les résultats de la première espinée rience. Puisque d'aille. rience. Puisque d'ailleurs la courbe de Rumfort est déterminée à l'aide de 85 expérieur à l'aide de 85 expériences, on est en droit de croire qu'elle données assez exactement les résults assez exactement les résultats réels. Si la courbe s'élevait moins rapidement et à pour partieur de la courbe rapidement et à peu près proportionnellement aux charges, pour trouverait seulement 2000s trouverait seulement 20000 atmosphères pour la tension correspondente à 24 grains. Mais dante à 24 grains. Mais cette valeur est sans doute tropphille viest donc fort probable que est donc fort probable que la valenr la plus rapprochée de la valent la valent la plus rapprochée de la valent la va

Du reste cette tension doit être supérieure à celle qui se propertieure de la déperdition du calorique absorbé par rélépature température des parois qui sont ordinairement à la ambiante, tandis que dans les expériences de Rumfort, par parties de son éprouvette étaient élevées au moins à 250°, pe métidans les bonches à feu, après le tir le plus vif, le maximum des des parois autre des parois intérieures n'est guérale de l'évation de température des parois intérieures n'est guère que de l'évation de température des parois intérieures n'est guère que de l'évation de température des parois intérieures n'est guère que de vette. Si on supposait que, dans le canon, la poudre dernitér net tement l'espace qui est en arrière du boulet, que ce dernitér n'est que ce dernitér par l'espace qui est en arrière du boulet, que ce dernitér par l'espace qui est en arrière du boulet, que ce dernitér par l'espace qui est en arrière du boulet, que ce dernitér par l'espace qui est en arrière du boulet, que ce dernitér par l'espace qui est en arrière du boulet, que ce dernitér par l'espace qui est en arrière du boulet, que ce dernitér par l'espace qui est en arrière du boulet, que ce dernitére par l'espace qui est en arrière du boulet, que ce dernitére par l'espace qui est en arrière du boulet, que ce dernitére par l'espace qui est en arrière du boulet, que ce dernitére par l'espace qui est en arrière du boulet, que ce dernitére par l'espace qui est en arrière du boulet, que ce dernitére par l'espace que l'espace

Micreet par le vent du boulet, on pourrait admettre l'évaluation the Rumfort comme limite supérieure de la tension des gaz de la Joudre dans le canon ; mais on voit que ce maximun est bien loin de de de canon ; mais on voir que comme des conditions préestentes n'est remplie. En effet, la combustion de la poudre tant progressive, les premières portions du fluide élastique dé-Progressive, les premières pornons un management et agrandissent successivement et agrandissent et agra mettent le projectile en mouvement et agranda. Ont l'espace dans lequel les gaz se développent, à mesure que la Complustion les dégage. Leur densité n'arrive donc jamais à un de les dégage. Leur densue narrive dont juite le la tension de le dégage. Leur densue narrive dont juite le la tension de le dégage. Leur densue narrive dont juite le la tension de le dégage. Leur densue narrive dont juite le la tension de dinime rapidement, parce que les nouveaux gaz produits, ne ont plus fournis en quantité suffisante pour remplir les parties de qui se tronvent en arrière du Domer dont la line. Bastapide, et pour fournir le calorique absorbé en très-grande

Cest par les parois.

précisément la différence énorme qui existe dans la tension

précisément la différence énorme qui existe dans la disparité Sprécisément la différence énorme qui existe uans de la disparité gaz d'un moment à un autre qui est la cause de la disparité la force absolue de la say d'un moment à un aufre qui est la cause de la libe pon remarque dans les évaluations de la force absolue de la libe offets produits on remarque dans les évaluations de la lorte de la lor signe, donnée par divers auteurs. En observant les enterers de la combustion , ils ont dû dienie : dicair des résultats qui ne peuvent se comparer et c'est ce qui a a en effet, Ainsi Robins évalue cette force à 1000 atmosphères, en effet, Ainsi Robins évalue cette force à 1000 atmosphilon à 4800, d'Antoni de 4400 à 4900 et Rumfort jusqu'à 400000 4800, d'Antoni de 4400 à 4900 et Rumiori jusque de l'effet des gaz permas, les résultats seraient certainement les mêmes, mais l'effet les résultats seraient certainement les mêmes, mans la papeurs plus ou moins habilement apprécié a dû faire vales les cola est effectivement Apeurs plus ou moins habilement apprécie a un maine les estimations des anteurs, comme cela est effectivement ancun y a meme des observateurs qui, en ne tenant aucun ly a même des observateurs qui, en ne tenant solution des pertes de calorique absorbé par les parois, se sont das une très-grande cause d'erreur.

résile les résultats de Rumfort et de Hutton qui paraissent résile les résultats de Rumfort et de Hutton qui para-garates au premier abord, puisque l'im évalue au plus bas et au premier abord, puisque l'un évalue au puisque au puisque l'un évalue au puisque au puis plus liant, la force absoluede la pondre, sont compressions, lorsqu'ils opèrent dans des circonstances analogues, reon, lorsqu'ils opèrent dans des circonstances anaiogues, lorsqu'ils dans des circonstances anaiogues, lorsqu'ils des circonstances anaiogues, lorsqu'ils des circonstances anaiogues, lorsqu'ils dans des circonstances anaiogues, lorsqu'ils des circonsta

ulatation des gaz. concordance résulte de la comparaison du mode d'ex-<sup>con</sup>cordance résulte de la comparaison du moue <sup>con</sup>adopté par Hutton, avec celui qu'a suivi Rumfort, et en

introduisant dans les résultats du premier les modifications que doivent rampage doivent ramener ses expériences, au même ensemble de circulor tances, dont con constitue de circulor de la constitue de la constit tances , dont on a tenu compte dans les expériences de Rumbel. Ainsi les différences trouvées entre les experiences des pressions de presions de pressions de presions de pressio l'orifice par Hutton et par Rumfort pour des charges remplissailes mêmes portions de la l les mêmes portions de la capacité de l'éprouvette, ont été résident de l'éprouvette de l'éprou faibles et seulement de quelques atmosphères, en tenant complé toutefois des différentes la toutefois des différentes longueurs d'ames; cet accord red donc donner une ploine con la partie de la cord de donc donner une pleine confiance dans les résultats fournis par méthode de Rumfort (12) méthode de Rumfort et à l'aide desquels nous allons détermine le relation qui existe entre la l'aide desquels nous allons détermine la desquels nous allons determine la chaque de la chaque la chaq relation qui existe entre la tension et la densité des gaz à chaque instant de la combustion de la densité des gaz à chaque

Reprenons la série des expressions de Rumfort; voici un de la fournit en atmosphism qui fournit en atmosphères la pression des gaz sur l'orifice de prouvette pour les chemines de la pression des gaz sur l'orifice de la creation des gaz sur l'orifice de la creation des gaz sur l'orifice de la creation de la creatio prouvette pour les charges successives de 4 grain ou 1/25 de la compacité totale de l'apparent pacité totale de l'éprouvette jusqu'à 18 grains.

7. or 45th Nombre 77.86. 182,3, 288.2. Pressions. Nombre de grains.

Rumfort a cherché à trouver la loi de croissance de de la la fixer au morror. sion et à la fixer au moyen d'une formule. En repr<sub>inificate</sub> de 1000 la capacité de l'éprende 1000 la capacité de l'éprouvette, par X la charge es publiches de la capacité et par Y la tonoire.

Y=1,844 X 1+0,0004 x.

Cette formule donue effectivement les résultats aret problèmes précision jusqu'à la chamme. précision jusqu'à la charge de 15 grains et la courbe qu'elle présente, fournit associate présente, fournit assez exactement les tensions correspondentes de 15 grains et la courbe présente, fournit assez exactement les tensions correspondentes de contrata de 15 grains et la courbe présente, fournit assez exactement les tensions correspondentes de contrata de 15 grains de 15 grai ces charges. On remarque qu'à partir de la charge de la courbe de la charge de la charge de la courbe de la charge de la c les valeurs de Y augmentent très-rapidement de la charge de la comple de la expériences n'est plus d'acceptant de la charge de la comple de la charge de la charg expériences n'est plus d'accord avec la courbe de la formale partir de la charge expériences n'est plus d'accord avec la courbe de la formale partir de la courbe de la il est possible de se rendre compte de ce désaccord, and poist quant qu'à 15 grains da... quant qu'à 15 grains de charge on était déjà arrivé à me feisc très voisin de celui où l'acceptance de ce désaccept, me féis très voisin de celui où l'acceptance d'un feis tance com rant qu'à 15 grains de charge on était déjà arrivé à dupe résistence suffisante. Après 80 tance suffisante. Après 80 expériences environ il devait exister à

l'orifice des fissures qui avaient nécessairement altéré la surface de cet orifie. Ce n'était donc plus un cercle sur lequel la poudre agissait, et la pression trouvée devait être diminuée dans le rapport de parties de la pression trouvée devait être diminuée dans le rapport de l'augmentation de la surface sur laquelle elle était exercée. Ainsi donc, bien que les résultats de l'expérience et du calcul n'aient pas de concordance à partir de la charge de 45 grains , pas de concordance à partir de la cuarge de la partir de la cuarge de Rumfort a commis une petite erreur en prenant la capacité totale de Péprouvette pour le volume dans lequel les gaz avaient la li-besta berté de se dégager; en esset il diminuait le poids supérieur jus-That ce que la rondelle de cuir fut soulevée et nou chassée complètement. La capacité totale étant 255,641 sans la rondelle de chir, n'était plus que de 24,50 lorsqu'elle était en place ; la capaété réelle pendant l'expérience était donc une moyenne entre ces denx nombres et probablement elle peut être exprimée par 33 très-approximativement. La valeur de X doit donc être modihée par suite de cette remarque ; X augmentant, il faut diminuer Par suite de cette remarque ; X augmentant, it man de les son coéfficient, pour que la formule continue à représenter les

he plus, la poudre employée par Rumfort avait pour densité 1,077 plus, la poudre employée par Rumfort avant pour de la celle de l'éau étant prise pour unité ; c'est à cette densité la la celle de l'éau étant prise pour unité ; c'est à cette densité celle de l'eau étant prise pour unité ; c'est a cerne de la poudre qu'était rapportée la densité des gaz, mais il est plus par pondre qu'était rapportée la densité des gaz, mans u con résidement de la rapporter aussi à la densité de l'eau , ce qui nésidement de l'accordance de l'a beste une nouvelle modification de la formule , modification que

Remander à pris la densité en raison inverse de la contenance de prouvette, qu'il a représentée par 1000, de sorte que pour une Prouvette, qu'il a représentée par 1000, de sorte que pour  $\frac{1}{2}$  de  $\frac{1}{2}$ La densité des gaz correspondant, il avait :

$$X = \frac{n}{25,64} 1000.$$

X 25,64 1000.

Priorition densité qui entre dans la formule corrigée devait être als la densité qui entre dans la formule corrigée devant la densité même de la pondre employée, rapporde la pondre employee, mer la densité même de la pondre employee, mer la densité de l'ean, c'est-à-dire à 4,077 et en raison inverse on corrigée; en apcontenance 25 de la capacité moyenne ou corrigée ; en apto real, c'est-a-orre a specific movenne on corrigée; en a c'este densité on aura  $\rho=\frac{n}{23}$  4,077. n était encore le densité on aura  $\rho=\frac{n}{23}$  4,077. n était encore le densité on aura  $\rho=\frac{n}{23}$  4,077. n était encore le densité on aura  $\rho=\frac{n}{23}$  4,077. n était encore le densité on aura  $\rho=\frac{n}{23}$  4,077. n était encore le densité on aura  $\rho=\frac{n}{23}$  4,077. n était encore le densité on aura  $\rho=\frac{n}{23}$  4,077. n était encore le densité on aura  $\rho=\frac{n}{23}$  4,077. n était encore le densité on aura  $\rho=\frac{n}{23}$  4,077. Cette densité on aura  $\rho=\frac{n}{23}$  4,077. n était encore  $\frac{1}{23}$  de la charge. Si n et  $\varepsilon$  correspondent à un même

nombre de grains on pourra éliminer ce nombre n au moyen des deux relations n = ndeux relations précédentes qui donneront

$$X = \frac{25}{25,64} \cdot \frac{4000}{1,077} \cdot \rho = 905. \ \rho$$

Substituant cette valeur de c dans la formule de Rumfort 1998 aurons Y=1,841 (905.  $\rho$ ) 1 + 0, 362.  $\rho$  dans laquelle  $\rho$  est la dell' sité (rapportée à calle de l'apportée à calle de l'apporté sité (rapportée à celle de l'eau) des gaz produits par la poudre dans l'espace qu'elle dans l'espace qu'elle occupe et Y la tension correspondante ex-primée en atmosphères

ll résulte immédiatement de cette formule que les tensions crois nt plus rapidement que les tensions de la sent plus rapidement de cette formule que les tensions de la puissance de a est plus actions de la puissance de a est plus cette formule que l'exposant de la puissance de a est plus cette plus de la puissance de a est plus cette pl puissance de est plus grand que 1; et que si la densité est peu grande, cet exposert peu grande, cet exposant devenant beaucoup plus grand que 1, p. tension est très-considérable.

De cette formule on déduirait encore la tension à ch<sup>aque</sup> instant instant tant si la deusité des gaz était connue elle même à chaque instant Dans les expériences en les Dans les expériences où l'on a le poids de la poudre et le volume que les gaz sont suscentible. que les gaz sont susceptibles d'occuper, les volumes et la tension sont faciles à calculer à Pai-le sont faciles à calculer à l'aide de la formule, puisque, pour pour la densité, il suffit de dissert la densité, il suffit de diviser le poids en kilogrammes par le poids en kilogrammes p me en litres: mais dans les bouches à feu il n'en est plus de proprie puisque l'àme n'est page f puisque l'âme n'est pas fermée et qu'il faut un certain fe<sup>pges</sup> peur

Cependant, à l'aide de ce que nous avons trouvé pour pour par le pour de la quantité de noudent le la quantité de noude le la quanti tion de la quantité de pondre brûlée à chaque instant, podre par proportion de la quantité de pondre brûlée à chaque instant, podre par que pour plusieure. grain isolé ou pour plusieurs grains réunis et constituent plusieurs plu ge, nous pouvons avoir la tension des gaz aux inst<sup>ans</sup> successifs de Navarda de Caractitus de Carac

Nous savons que le poids est égal au produit <sup>de la densité rapr</sup> trée à celle de l'eau par la produit de la densité rapr portée à celle de l'eau par le volume, nous avons donc

$$\rho = \frac{P}{V} - \frac{1}{V} R^{3}, \text{ et une}$$

Or si un grain a pour rayon R son volume est  $\frac{1}{2}$   $\frac{R^3}{d}$   $\frac{e^4}{d}$  union de A grains semblal. réunion de A grains semblables donnera un volume de

$$\Lambda = \frac{4}{3} \pi = \mathbb{R}^3.$$

Si ĉ est leur densité, leur poids sera

A 
$$\partial \frac{4}{3} \pi R^3$$
.

 $\ell$  étant toujours le lemps total de la combustion d'un grain et t le temps après lequel nous voulons évaluer la tension, r étant le Fayon de la sphère persistante, nous aurons pour expression du Poids de la poudre non comburée après le temps t

$$\Lambda \sqrt[3]{\frac{4}{3}} \pi r^3$$

L<sub>e volume</sub> de la poudre brûlée sera

$$A = \frac{4}{3}\pi \left(R^3 - r^3\right)$$
 et son poids sera

$$\label{eq:continuous} {\rm A} \ \delta \ \frac{4}{3} \pi \ ({\rm R}^3 - r^5).$$

Appelant V' le volume dans lequel les gaz produits par la pou- $\frac{1}{4}$  result v le volume dans requer res gaz produce  $\frac{1}{4}$  re hrûlée après le temps t , peuvent se développer nous aurons :

$$\rho = \frac{A \frac{d}{3} \pi (R^3 - r^3)}{V - A \frac{4}{3} \pi r^3} \frac{\partial A \frac{4}{5} \pi R^5 \left(1 - \frac{r^3}{R^3}\right)}{V - A \frac{4}{3} \pi r^5}$$
is nous savons que l

Mais nous savons que la combustion étant proportionnelle au

savons que la combustion étant proportionnelle 
$$t$$
 and  $t$  and  $t$  are rapport  $t$  and  $t$  are  $t$  and  $t$  are  $t$  and  $t$ . Nous aurons donc:

$$\rho = \frac{\delta \Lambda \frac{4}{5} \pi R^{5} \left\{ 1 - \left( 1 - \frac{t}{\nu} \right)^{5} \right\}}{V - \Lambda \frac{4}{3} \pi r^{5}}.$$

 $\lim_{t \to \infty} r = \mathbb{R} \left( \frac{t}{t'} \right) \operatorname{donc}$ 

$$\rho = \frac{\delta \Lambda \left( \frac{4}{3} \right) \pi R^3}{V - \Lambda \left( \frac{4}{3} \right) \pi R^3} \left\{ 4 - \left( \frac{t - \frac{t}{c}}{c} \right)^3 \right\}$$

Si nous appelons V<sup>\*</sup> le volume absolu occupé par la poulle nous avons la relation V"==A - 4 R3, et la formule précédente devient en y portant V" à la place de sa valeur:

evient en y portant V" à la place de sa valeur.

$$\rho = \frac{\partial}{\partial x^4} \times R^3 \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} \qquad \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial v} \times \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \right\} = \frac{\partial}{\partial$$

Mais outre la densité réelle de la poudre, il en est une seconde parant le poids d'un grand nombre de grains au volume qu'ils de cupent. Soit D cette densité apparente et V''. le volume que grains occupent. Les dessité apparente et V''. le volume que les grains occupent. grains occupent ; les densités sont en raison inverse des volumes

as done:
$$\frac{\delta}{D} = \frac{V'''}{V''} = \frac{V'''}{A \frac{4}{5} \pi R^5}.$$
(a)

de là nous tirons :

$$\delta \ A \frac{4}{3} \pi \ R^3 = \delta \ \ V" = DV"'.$$

Substituant cette valeur dans la formule nous avons :

$$\rho = \frac{\text{DV}^{n} \left\{ 4 - \left( 4 - \frac{t}{t^{2}} \right)^{3} \right\}}{\text{V}^{2} - \text{V}^{n} \left( 4 - \frac{t}{t^{2}} \right)^{3}}$$

Si nous faisons maintenant  $K = \frac{V}{V}$ , nous avons en drisent ut et bas par V": haut et bas par V":

$$\rho = \frac{D\left\{1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^3\right\}}{K - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^3} \underbrace{\tilde{D}}_{\overline{s}}$$

Puisque nous avons  $\frac{V^*}{V^{**}} = \frac{D}{\delta}$  d'après la relation (a); nous avons des gards accainst une formule qui  $\delta$ donc ainst une formule qui donne la valeur de la densité des gards un instant quelconque de 1 un instant une formule qui donne la valeur de la <sup>densité</sup> d<sup>ès ge</sup>un instant quelconque de la combustion, et par suite <sup>en</sup> rep<sup>ortant</sup> cette valeur de e dans la formal

on aura la tension correspondante à un instant quelc<sup>onque</sup>.

Du reste on voit que cette formule n'est applicable que dans le cas où tous les grains de la charge s'enflamment à la fois, et n'est par suite relative qu'à la vitesse de combustion de la poudre. Elle les donc plus applicable à une longue charge tassée comme dans le soucles à feu, c'est-à-dire, dans le cas où l'on doit tenir compte de la vitesse d'inflammation.

D'après tout ce que nous avons vu, la tension des gaz developpés par la combustion de la poudre est considérablement modifiée par les corps avec lesquels ils se trouvent en contact pendant la durée du phénomène : presque toujours cette tension est altérée, soit par l'extension des parois de l'enveloppe, soit par l'absoption du calorique que cette enveloppe, environnant les corps, enlève aux gaz, ferences considérables; ainsi, par exemple, on reconnait qu'à l'air Brand nombre de grains qui sont projetés sans être enflammés et la combustion ne se manifeste pas instantanément partout, lair, les refoule à travers les interstices des grains et produit une la line.

Une expérience que fit faire à Metz, en 4826 M² le général Pellewhere experience que fit faire à Metz en 1826 M' le general montre d'une manière convaincante l'influence énorme des montre d'une manière convaincante l'influence encan-distacles les plus faibles en apparence. On a étendu sur une table Accies les plus faibles en apparence. On a étendu sur un les sère en bois, plusieurs livres de poudre auxquelles on a mis le ere en bois, plusieurs livres de poudre auxquettes on a constitut de dont l'inflammation n'a produit qu'une faible dépression de a table. On a ensuite répété l'expérience avec la même quantité de able. On a ensuite répété l'expérience avec la même quantificatre, mais en la recouvrant d'une feuille de papier : cette fois la une feuille de papier : eau de la recouvrant d'une feuille de papier : eau de la recouvrant d'une feuille de papier : eau de la recouvrant d'une feuille de papier : eau de la recouvrant d'une feuille de papier : eau de la recouvrant d'une feuille de papier : eau de la recouvrant d'une feuille de papier : eau de la recouvrant d'une feuille de papier : eau de la recouvrant d'une feuille de papier : eau d'une feuille de la feuille de papier : eau d'une feuille de la feuille de papier : eau d'une feuille de la feuille de rendre beaucoup plus énergique la tension des gaz de la rendre beaucoup plus énergique la tension des gardels de la company de l poudre était brûlée à l'air libre, les gaz produits par la com-Poudre était brûlée à l'air libre, les gaz produits par de l'air libre, les gaz produits par de l'air libre, les gaz produits par des premiers grains se répandaient facilement dans l'atblere, une grande partie de leur action sur les grains voisins par conséquent perdue. Dans le cas où la feuille de pareposait sur la poudre, les premiers gaz rencontrant un Posait sur la poudre, les premiers gaz rencontaite à leur dégagement dans l'air se repandaient à travers de à leur dégagement dans l'air se repandaient à trave-derstices des grains voisins et accéléraient ainsi la vitesse

vent soulever au premier instant la feuille de papier est la mense que celle qui fait épronver une véritable pression à vainere qu'on yent roppier de la legislation de la complete qu'on yent roppier de la complete qu'on yent roppier de la complete de la qu'on veut remuer dans l'air une feuille de papier bien tendre ce mouvement pagaraite ce mouvement nécessite en effet le déplacement d'une grandiff colonne d'air, et ce déplacement ne peut avoir lieu sans difficulté. Il demeure dans le culté. Il demeure donc bien constaté, que l'action de la pouter diffère sensiblement. diffère sensiblement , suivant l'influence des corps qui se trouvest à proximité.

Si nous considérons l'effet produit par les poudres fulnimales ou sommes amenée à nous sommes amenés à conclure que leur puissance principale du due à l'instantanéité de leur : due à l'instantanéité de leur inflammation , plutôt qu'à la quipe de gaz qu'elles produisont de gaz qu'elles produisent. Les trainées de ces poudres sont, en fet, enflammées presque interfét fet, enflammées presque instantanément. On a chargé un profére avec de la poudre fullyiment. avec de la poudre fulminante et l'on a brisé le mortier du pui miercoup en n'obtenant pour le l'on a brisé le mortier du puir miercoup en n'obtenant pour le projectile qu'uneportée de qu'une portée du instant pour le projectile qu'une portée de qu'une mètres; les gaz produits n'ont donc agi que pendant un intres-court, ils n'ont été de que pendant un intres-court, ils n'ont été d. très-court, ils n'ont été dégagés qu'en petite quantité et é stantanéité de leur action stantanéité de leur action que doit être attribuée toute l'énrégient cette poudre.

Mais nous n'avons pas à traiter ici des phénomènes qui se mpagnent la combueti compagnent la combustion des poudres fulminantes, et la la combustion des poudres fulminantes de la combustion des poudres de la combustion de la nous occuperons exclusivement des pondres ordinaires de la combustion de combu dire, de celles qui sont composées de salpètre, de sapplit sape charbon. Comme nous l'avons vu plus haut, les qui sont ton pour l'avons vu plus haut, les qui sont composées de salpètre, de solution de solution de la control de la cont guz produits varient peu entre les limites des propo<sub>des</sub> poults de les différens pour tées dans les différens pays pour la composition des proportes de guerre et de chasse. de guerre et de chasse. Nous supposerons donc que le supposerons donc que le supposerons donc que en le supposerons donc que le supposerons donc que en le supposerons donc de le supposerons donc de le supposerons donc de le supposerons d poudres produisent les mêmes quantités de gaz que celle sur poudres produisent les mêmes quantités de gaz que celle sur poudres produisent les mêmes quantités de gaz que celle sur présulter. rourres produisent les mêmes quantités de gaz que celle sir per quelle Rumfort a fait ses expériences et qu'elles donnéel per résultats que cet habila... résultats que cet habile observateur a obtenus, en el qu'eles de qu'eles tontefois que cette hypother. toutefois que cette hypothèse n'a rien de rigonrens expliringue. rait convenable de renouveler en France, les mémes expérisées.

Nous avons donné précédemment la formule qui four de suite suite de la combustion de la com les instans de la combustion de la pondre, la teusion de leur densité of fonction de la combustion de la pondre, la tension de la pondre, la tension de la pondre de la combustion de la pondre, la tension de la pondre de la faide de la quelle cur de la combustic en al la combu à l'aide de laquelle on peut déterminer aussi cette densité et des avous établi une secondaire et de la poudre successée et pe

instant quelconque. Dans le cas où la poudre agit dans une caparectonque. Dans le cas ou la poudre agrecité parfaitement fermée et dont les parois sont incompressibles , les formules que nous avons trouvées sont immédiatement applicables et sans aucune difficulté ; ce cas est le plus simple de tous; nous nous en occuperons d'abord et plus tard nous examinerons Paction de la poudre renfermée dans une capacité dont les parois sont compressibles, ou dont l'une se meut, comme dans le cas des projectiles. Nous verrons alors combien la question est compliquée par la considération de ce mouvement et de l'augmenta-Nous allons donc considérer l'action de la poudre sur les parois ations done considérer l'action de la podet.

livariables, comme cela a lieu dans les projectiles creux.

## Projectiles creux.

 $N_{
m ous}$  avous les formules  $p=4.841~(905.\,
ho)~1\div0.502.\,
ho.$ 

Et 
$$D \left\{ 1 - \left( 1 - \frac{t}{t'} \right)^{\frac{3}{2}} \right\}$$

$$K - \left( 1 - \frac{t}{t'} \right)^{\frac{3}{2}} D \frac{\delta}{\delta}$$
dans lesquelles

 $\mathsf{d}_{\mathsf{ans}}$  les que les p représente la pression par centimètre carré , que  $\mathsf{les}_{\mathsf{Danod}}$ 

p<sub>renous</sub> auront à supporter. p<sub>renous</sub> le cas le plus ordinaire et le plus simple , c'est-à-dire redui où les surfaces extérieures des projectiles, sont celles de deux sphieres concentriques et supposons qu'il s'agisse d'abord d'un prolegile entièrement fermé. Dans les projectiles tels que les bombes, bas et les grenades , la capacité intérieure est assez faible acgliger sans erreur sensible le poids des conches supérieures de e gaz est donc uniforme; de plus leur ensible des gaz est donc uniforme; de plus leur Pression est la même sur tons les points de la surface intérieure et le production de la surface le est la même sur tous les points de la surface mucro... Constat.

Constat.

Constat. Considérons un plan sécant dont l'intersection avec un méridien projects. projectile soit une corde C<sub>i</sub>(fig. 51)ce plan détermine une calotte  $\frac{1}{\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10}\log_{10$ alue dont la base a  $\frac{C}{z}$  pour rayon. Supposons mande pression exercée par le gaz sur cette calotte , détermine un de la puisde rupture , et voyons qu'elle relation il existe entre la puiset la résistance.

La somme des pressions normales à la calotte sphérique dont la est la corde , sera égale à la somme des pressions exercées sur cercle, base de cette même calotte et si p est la tension des ga de la poudre sur les divers points de la surface intérieure, nos aurons pour expression de l'effort exercé sur la calotte sphérique

$$p \pi \frac{C^3}{4}$$
.

Maintenant appelons T la ténacité ou force de cohésion du metal exprimée en atmosphères, comme l'est déjà la pression des gui ou p; cette ténacité multipliée par la surface de rupture, post donners la régiste multipliée par la surface de rupture, par la régiste de la donnera la résistance de la calotte sphérique. Cette surface de la calotte sphérique. être celle pour laquelle la résistance sera la moindre c'est-à-direcelle qui sera la différence des deux surfaces coniques, dont le son met est au contro de la contro met est au centre de la sphère creuse, et dont les génératricés solles rayons R et e don est la sphère creuse, et dont les génératricés solles rayons R et e don est la solle solles sol les rayons R et r des sphères extérieure et intérieure. (fig. 32)

Or la surface du cône dont r est la génératrice est est celle du cône dont R est la génératrice et avec celle du péli cone dans le rapport du carré des rayons c'est-à-dire

cone dans le rapport du carre des rayons c'esca la différence sera donc 
$$\pi \frac{C_r}{2} = \frac{R_s}{r_a} - \frac{C_r}{r_a} = \frac{C_r}{r_a} \left(\frac{R^s}{r_a} - 1\right)$$

Si la force de pression agissait normalement à la surface de résistance totale soroit de la surface de résistance totale soroit de la surface de resistance la résistance totale serait égale à la ténacité multipliée par surface de rupture , mismo de surface de rupture, puisque dans ce cas la ténacité agi<sub>rande</sub> pour la même direction que la procesa. même direction que la pression ; mais cette force agit a mais cette force agit à la surface de rupture et comme nous ignorons de que la pression ; mais cette force agit en agit la force de cohésion . La transportation de que la pression de que la force de cohésion . La transportation de que la force de cohésion . La transportation de que la force de cohésion . La transportation de que la pression ; mais cette force agit en la force de cohésion . La transportation de que la pression ; mais cette force agit en la force de cohésion . La transportation de que la pression ; mais cette force agit en la force de cohésion . La transportation de que la pression ; mais cette force agit en la force de cohésion . La transportation de que la pression ; mais cette force agit en la force de cohésion . La transportation de que la pression de que la pressio agit la force de cohésion , la ténacité T de la fonte multiplie par la surface de rupture dovum de la surface de rupture dovum de la fonte multiplie par la surface de rupture dovum de la fonte multiplie par la surface de rupture dovum de la fonte multiplie par la surface de rupture dovum de la fonte multiplie par la surface de rupture dovum de la fonte multiplie par la surface de rupture dovum de la fonte multiplie par la surface de rupture dovum de la fonte multiplie par la fo la surface de ropture devra être augmentée d'une quantité de la fonte multiplier tiellement positive qui roppié. tiellement positive qui représentera la modification in l'oduite la valeur de cette résistance. la valeur de cette résistance par la plus ou moins grande intimi-son de la surface de ripote. son de la surface de rupture sur le plan de pression, à la libite nuera avec cette inclinaire. nuera avec cette inclinaison jusqu'à devenir nulle à receleppe c'est-à-dire, au point où la company devenir nulle à receleppe c'est-à-dire, au point où la surface de rupture coincide a<sup>vec</sup> l<sup>e plan</sup> de pression.

Maintenant si nous comparons l'expression de la tension le le de la résistance, nous celle de la résistance, nous aurons entre ces deux forces la réduit tion suivante : r. - C. T. A. T. A tion suivante :  $p = \frac{C^2}{4} = \frac{T + C \cdot r}{2} \left(\frac{R^2}{r^2} - 1\right) + \gamma \cdot qui \cdot ge$  $\dot{a}: p = T \frac{2r}{C} \left(\frac{R^2}{r} - 1\right) + \frac{4r}{c} \left(\frac{R^3}{r} - 1\right) + \gamma \frac{qui}{r} \frac{3e}{r} dr$   $\dot{a}: p = T \frac{2r}{C} \left(\frac{R^2}{r} - 1\right) + \frac{4r}{c} \left(\frac{R^3}{r} - 1\right) + \gamma \frac{qui}{r} \frac{3e}{r} dr$ 

cette formule qu'à part la valeur de γ à mesure que C augmente la valeur de p diminue ; par conséquent pour C maximum ou égal à 2 r, p sera le plus petit possible, puisque d'ailleurs, ainsi que nous l'avons déjà dit, à cette limitey =0. Par suite la formule se

$$P = T\left(\frac{R}{r^2} - 1\right) = T\left\{\left(\frac{R}{r}\right)^2 - 1\right\},$$

et de plus la rupture suivant un grand cercle de la splière , est celle qui exige la moindre pression.

Ayant ainsi trouvé quelle était la condition d'équilibre entre la Puissance et la résistance, il est évident que toutes les fois que

$$p > T\left(\frac{R^2}{r^2} - 1\right)$$

il y aura rupture , et cette rupture pourra indifféremment se manlester suivant un grand cercle quelconque de la sphère creuse.

De ce qui précède on peut conclure que si, dans un obus, on hatroduit une petite charge, l'obus résistera; que si on augmente

$$p > T\left(\frac{R^2}{r^2} - 1\right)$$

sera satisfaite il y aura rupture; qu'à la plus petite charge capable de déterminer cette rupture elle se manifestera suivant de Rands cercles; qu'eufin, si la charge angmente, cette rupture bourta avoir lieu suivant de petits cercles, parce que les gaz press de se faire jour, agissent pendant un instant trop court pour Se faire jour, agissent pendant un instant trop competer extension des parois en un point, puisse empécher l'action st home sur tout autre point de la surface intérieure. saz de s'exercer sur tout autre point de la surface musicale de la s la présence du vide de l'œil, doivent tendre à se rompre sui-Présence du vide de l'œil, doivent tendre à se rompre des grands cercles passant par l'œil comme l'expérience le

havit donc que, lorsqu'on connaît à priori la ténacité des padrin. donc que , lorsqu'on connaît à priori la tenacue de la charge projectile creux , ou peut calculer la valeur de la charge d un projectile creux , on peut calculer la valeur de la cuara la susceptible de le faire éclater. Mais les résultats obtenus formatique de la faire éclater. Mais les résultats obtenus annoulifiés à cause de l'œil susceptible de le faire éclater. Mais les résultats obtenue formule précédente doivent être modifiés à cause de l'aril

qui d'un côté offre, il est vrai, une plus faible résistance, mais de Pautre permet à une certaine quantité des gaz produits, de se chapper avant qua le chapper avant que la rupture n'ait été opérée. Cette quantité de gaz perdue varie dans les obus des divers calibres et dépend à la fois de la terrier. fois de la tension que doivent acquérir les gaz pour faire rompre, et de la dimension de l'œil.

L'effet de l'œil est de diminuer la résistance en augmentant la surface sur laquelle s'exerce la pression des gaz. Le centre de pression se rapproche donc de l'œil, tandis que le centre de resistance s'en éleigne. sistance s'en éloigne. Pour les obus concentriques l'influence de l'oil est neu grander mais : est peu grande; mais si le projectile a un culot , (fig. 55) il y offer plusde résistance à bastion. plusde résistance à l'action de la poudre, et le centre de résistance s'éloigne encore plus de s'éloigne encore plus du centre de pression; la rupture a lieu plus facilement alors ross levil du centre de pression; la rupture a lieu plus facilement alors ross levil du centre de pression; la rupture a lieu plus possible de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la c facilement alors vers l'œil du projectile , puisque les deux résiltantes de pression et de ménico. tantes de pression et de résistance qui tendent à s'équilibrer, elleurs points d'application leurs points d'application plus éloignés l'un de l'autre. En elle dans ce cas il pent application plus éloignés l'un de l'autre. dans ce cas il peut arriver que la rupture ait lieu, bien que la pression soit au-dossone de pression soit au-dessous de ce qu'elle serait, en prenant le résultat de la formule : car si nous au dessous de ce qu'elle serait, en prenant le résultat de la formule : car si nous deux tat de la formule ; car si nous considérons les momens de ces de forces par rapport à une l'ence forces par rapport à une ligne rapprochée du culot, le bras de production de la pression étant plus grand de la pression étant plus grand que celui de la résistance, il <sup>gu reb</sup>sulte qu'il y aura ruptura cui

On voit que la présence des culots est désavantageuse par le me la formation des éclats et disgène la formation des éclats et diminue ainsi l'effet produit par le projectile.

Quand on calcule pour les bombes la charge susceptible de roduire leur rupture , à Poide . produire lenr rupture, à l'aide de la formule précédente, trouve pour p une valeur ence. trouve pour p une valeur supérieure à celle qu'il est précédété, de lui donner ; leur expensaire à celle qu'il est précédété, et de lui donner ; leur expensaire à celle qu'il est précédété, et de lui donner ; leur expensaire : de lui douner; leur excentricité qu'il est impossible la tolérance. et sur laquelle la tolérance est assez grande, diminue la tance. Quant aux obus concert tance. Quant aux obus concentriques la formule est sensible pued vraie.

Du reste ce qui précède repose sur l'hypothèse q<sup>ue</sup> la p<sup>ar</sup> que combure très-rapidement. se combure très-rapidement, et que les gaz qui sortent par que la policie du projectile ne s'écoulent. du projectile ne s'écoulent pas en quantité suffisante p<sup>our</sup> le la tension des gaz développée. la tension des gaz développés puisse devenir capable de roupre projectile.

Comme nous l'avons dit plus haut, il faut augmenter la charge donnée par la formule , d'une certaine quantité, à cause de la perte des gaz qui s'écoulent par l'œil.

ll est clair qu'il y a de l'avantage à se servir , pour faire éclater Projectiles creux, de poudres vives et à grains fins. Les anciens artilleurs avaient déjà remarqué que cette méthode de chargement était avantageuse, et presque tous la recommandent dans leurs ouvrages. Souvent on emploie pour charger les obus et les hombes, des pondres de médiocre qualité; c'est un usage qu'il serait important d'abandonner. De plus, on sait que, lorsqu'on emploie de la poudre humide, il faut remédier par une augmentation de charge à la diminution dans la vitesse de combustion que cause cette humidité : faute de tenir compte de cette circonstance, au siège de la citadelle d'Anvers, beaucoup de bombes de 10 pouces n'ont produit aucun effet et n'ont pas éclaté, bien que les charges aient été comburées entièrement.

P<sub>assons</sub> maintenant au cas où la poudre se combure et agit dans une enveloppe cylindrique à parois incompressibles et invariables. Si nous cherchons d'abord quelle est la tension des gaz capable de tompre transversalement le cylindre, il nous faut comparer la section suivant laquelle s'exercera l'action des gaz et la surface de rupture minimum qui est évidemment la surface déterminée par le prolongement même de la surface de pression; dans ce cas nous avons pour la pression

<sup>et</sup> pour la résistance ,

d<sup>où</sup> pour condition d'équilibre nons déduisons

$$p = \frac{\Gamma(R^2 - r^2)}{r^2} = \Gamma\left\{ \left(\frac{R}{r}\right)^2 - 1 \right\}$$

<sup>et po</sup>ur condition de rupture

$$p > T \left\{ \left( \frac{\mathbf{R}}{r} \right)^2 - 1 \right\}.$$

 $rac{0_0}{k_{
m ol}}$  voit que cette relation entre la pression et la résistance est olument la même que celle que l'on obtient en cherchant la dition de rupture d'une sphère creuse.

oyons maintenant ce que l'on obtient lorsque l'on veut déter-

miner la condition de rupture longitudinale ou dans le seus l'axe. Pour l'unité de longueur du cylindre, l'effort produit pu les gaz sur la demi-circonférence, est égal à la tension pliée par la projection de cette demi-circonférence ou par diamètre. Ainsi donc en un point de l'axe la force qui teud à les ser le cylindre parallèlement à cet axe est représentée par La résistance exercée par la force de cohésion a lieu sur les des sections dont la largeur est R—r et que le plan passant par détermine dans les détermine dans les deux parois opposées; cette résistance est alies 2 T (R-r), l'équilibre existera donc entre la pression et la résistance quand en curre la pression et la resis tance quand on aura:

011

$$p = T\left(\frac{R-r}{r}\right) = T\left\{\left(\frac{R}{r}\right) - 4\right\}.$$

Il y aura rupture quand

$$p > T \left( \frac{R}{r} - 1 \right)$$

De là il est facile de conclure que la résistance d'un cyl<sup>indre</sup> d<sup>igis</sup> sens longitudinal est honnes. le sens longitudinal est beaucoup plus faible que sa résistance d'un cylindre de le sens perpendiculaire à l'avec le sens perpendiculaire à l'axe : en effet, comparons les  $de^{gg}$  leurs de p,

L'une est:  $T \left\{ \left(\frac{R}{r}\right)^2 - 1 \right\}$  l'autre:  $T \left(\frac{R}{r} - 1\right)$ 

Or nous avons :

$$\frac{\mathbf{T}\left\{\left(\frac{\mathbf{R}}{r}\right)^2-4\right\}}{\mathbf{T}\left(\frac{\mathbf{R}}{r}-4\right)} = \frac{\left(\frac{\mathbf{R}}{r}-4\right)\left(\frac{\mathbf{R}}{r}+4\right)}{\frac{\mathbf{R}}{r}-4} = \left(\frac{\mathbf{R}}{r}+4\right)^{\frac{1}{2}}$$

d'après celà on voit que la résistance perpendiculaire à l'ave plus du double de la résistance. plus du double de la résistance perpendiculaire à l'ave plus du double de la résistance dans le seus de l'axe puisque les los de l'axe puisque les los la conclut aussi nouve los la seus de l'axe puisque les los les la conclut aussi nouve los la conclut aussi nouve De là on conclut aussi pour les bouches à feu, qu'à égaillé de les sion des gaz, les épaisseure de sion des gaz, les épaisseurs de métal doivent être proportionelles sens de la constitue de métal doivent être proportionelles sens de la constitue de métal doivent être proportionelles sens de la constitue de métal doivent être proportionelles sens de la constitue de métal doivent être proportionelles sens de la constitue de métal doivent être proportionelles sens de la constitue de métal doivent être proportionelles sens de la constitue de métal doivent être proportionelles sens de la constitue de métal doivent être proportionelles sens de la constitue de métal doivent être proportionelles sens de la constitue de métal doivent être proportionelles sens de la constitue de métal doivent être proportionelles sens de métal doivent de métal doivent de métal doivent de métal de métal de métal doivent de métal de méta aux calibres; puisque leur moindre résistance qui a lieu dage le sens de l'axe est représentée per le leur moindre résistance qui a lieu dage le sens de l'axe est représentée per le l'acceptance de l'axe est représentée per le l'acceptance de l'axe est représentée per l'acceptance de l'axe est représente de l'axe est représente

$$T\left(\frac{R}{r}-1\right)$$

 ${
m L_a}$  pratique a depuis longtems fait admettre ce pricipe de construction.

Ainsi donc les cylindres dans lesquels s'exerce l'action de la poudre, comme les canons de fusils, doivent éclater longitudinalement ou dans le sens de l'axe et c'est ce qui arrive en effet. C'est cette considération qui a motivé la construction des fusils à canons torset à rubans. Comme on sait que le fer résiste mieux dans le sens perpendiculaire à ses fibres, le fer qui compose le canon est tordu autour de l'axe, de manière, que la direction de ses fibres soit redue sensiblement perpendiculaire à cet axe. C'est aussi pour la nême raison que les anciennes pièces en fer forgé étaient garnies, sur leur longueur, d'anneaux de fer qui augmentaient, dans ce sens seulement, leur résistance à la rupture.

Gustave-Adolphe, pour avoir des bouches à feu extrémement mobiles et maniables, fit fabriquer des canons enforte tole, garnis sur toute leur longueur, de cordes à plusieurs torons enroulées et fortement serrées de manière à augmenter la résistance des canons. Pour de eniret c'est ce qui a fait direque ce Prince se servait de canons de dans le musée d'artillerie.

On peut étendre les considérations sur les effets de la poudre à la détermination des formes les plus favorables à donner aux chambres qui doiveut la contenir au moment de l'explosion. Il est clair, serand aura lieu suivant les directions perpendiculaires aux plus si la boîte a pour une boîte parallèlipipède, l'effet le plus standes sections; la différence d'action sera plus sensible encore opere des démolitions à l'aide de la pondre, il est important de sisposer les chambres à poudre de manière à produire le plus au Prenier coup-d'œil que la même quantité de pondre produira des effets compètement différens lors qu'étant renfermée dans une agnité et longueur la longueur sera perpendiculaire ou parallèle cest.

Coci serait évidemment applicable aux mines, si les couches de la coci serait évidemment applicable aux mines, si les couches de la coci serait évidemment compressibles au-dessus et an-dessous du la coci serait évidemment compressibles au-dessus et an-dessous du la coci serait de l

Mais il n'en est généralement pas ainsi, et c'est cette différence de compressibilité qui produit l'entonnoir dans l'explosion (l'une mine où l'effet produit à la partie inférieure est très-limité, tandis que l'effet produit au-dessus du fourneau est incomparablement plus grand. Dans une terre également compressible dans tous le sens, et parfaitement homogène, l'espace occupé par les gaz aug menterait uniformément dans tous les sens jusqu'à ce que la résidance à la constant de la residance à la constant de la residance de la resida tance à la compression fit équilibre à la tension des gaz; il n'y aprellament arrachementquesi lesgaz pouvaientpenétrer jusqu'à la limite des milieu homogène. Mais dans les terres ordinaires qui ne sont la homogène. homogènes et qui sont d'autant moins compressibles que les constitues que les compressibles que les constitues que les constitu ches supérieures sont plus épaisses, le développement des gar nife pas uniforme : dans la partie inférieure la résistance des la partie de la partie des la partie des la partie des la partie de la partie de la partie des la partie de la augmente uniformément et les couches inférieures continuent à s' comprimer de abus continuent de sur sangé comprimer de plus en plus, jusqu'à ce que, de ce côté, la résistance à la compression à la compression soit plus grande que la tension des gaz; vers les couches sunérieures couches supérieures, au contraire, l'action des gaz continue à su propager et arrive autre. propager et arrive enfin à produire un arrachement qui propager aux gaz de s'échanner en critaine. 

On conçoit que pour les mines, si le terrain est très configue et présente une grande ténacité , la forme du fourneau qui peu près indifférente du à peu près indifférente dans un terrain très compressible mes une partie de l'influence qu'elle exerce dans les matières incompressibles. Par consenue incompressibles. Par conséquent, sous ce point de vue des mines est encore assez peu avancée et demande à éles sement étudiée. Ainsi sement étudiée. Ainsi , par exemple , il est facile de roll que l'appel. méthode des fourneaux à double enveloppe proposés par appendique à joui d'une très ground. qui a joui d'une très grande vogue , est tout-à-fait désarables que dans certains cas. Cetto mothe dans certains cas. Cette méthode était fondée sur ce principé par la trenferiné dans la clare l'air renfermé dans la plus grande enveloppe serait dilaité par température élevée que production de la company de température élevée que produirait l'inflammation de la pondre. que , par snite, son action se joindrait à celle des gaz, de la politique.

Mais on n'a pas considéré Mais on n'a pas considéré que l'espace dans lequel les gaz de la pouvent se développer ayant d'acci. vent se développer avant d'agir sur les parois de la chambre, de l plus considérable , la perte de force élastique de ces gaz, per leur dilatation , est incommunal. tation d'effet qui serait produit par la dilatationde l'air; espediale si le terrain était incompressit si le terrain était incompressible, les gaz agissant alors sur des grande de la compressible, les gaz agissant alors sur des grandes de la compressible de gaz agissant alors sur des gaz agis sant alors sur des gaz agis sur des gaz agis sant alors sur des gaz agis sur <sup>faces</sup> plus étendues , il pourrait y avoir un certain avantage qui compenserait la diminution de tension ; mais si le terrain est facireascratt is diminution de tension, mass a lement compressible, cette compensation n'a plus lieu et la dis-Position des fourneaux à la Mouzet, qui ne peut plus alors présent<sub>er</sub> que du désavantage, doit être rejetée.

Enfin on conçoit, en suivant toujours les mêmes principes, que pour le canouflet , il y ait avantage à le diriger parallèlement à la surface sur laquelle on veut agir , de même que pour l'exploidation des carrières il faut diriger les fournaux cylindriques parallèlement aux faces extérieures des blocs que l'on veut détacher.

## Fusées de guerre.

Nous avons trouvé la formule qui représente, pour un instant quelconque, la tension des gaz développés pendant la combustion de la de la poudre , la tension des gaz developpes pendant de la poudre , lorsqu'elle est renfermée dans une enveloppe de a poudre, lorsqu'elle est renfermee aans une carrenge capacité constante et nous avons appliqué cette formule aux prolectiles creux. Nous avons toutefois reconnu qu'il faut tenir compte de la perte des gaz qui se dégagent par l'œil du projec-The de la perte des gaz qui se dégagent par ten de l'ile pendant la durée du phénomène : mais comme dans ce cas il pendant la durée du phénomène : mais comme dans la viva qu'une partie des gaz qui trouve une issue par l'œil , cette perte ne peut que diminner assez faiblement la tension des gaz formés dans l'intérieur du projectile. Il n'en est plus de même quand Pécoulement est considérable, à ce point, qu'il peut acqué-Fir une influence assez grande pour produire l'effet principal; vest ce qui arrive dans les fusées dont nons allons étudier le mode daction, et qui sont à la fois projectile et bouche à feu. Nous ne baides d'après les mêmes principes que les fusées de signant et de leur cartones d'après les mêmes principes que les fusées de signatures, que les fusées de sugnatures, que par les plus fortes dimensions de leur cartoudifférent que par les plus fortes dimensions de non-calle. Qui est en tôle, an lieu d'être en carton; par le mode d'ajusqui est en tôle, an lieu d'être en carton; par remoue es, de de leur baguette qui est adaptée dans l'axe même du de leur baguette qui est adaptée dans l'axe mem-poete au lien de l'être sur le côté , par leur composi-que, au lien de l'être sur le côté , par leur composi-Juiche au lieu de l'être sur le côté , par leur company Jui est beaucoup plus vive, et enfin par l'addition d'un cha-<sup>a qui</sup> est beauconp plus vive, et enfin par l'addition u me de la construit de matières incendiaires ou construit de matières de mati a<sup>an o</sup>n pot, rempli de matières mecanistice à produire l'effet d'un projectile creux.

pro à produire l'effet d'un projectile creux. biglet des fusées à la guerre est beaucoup plus aucien que de la font remonter jusque Adamplei des fusées à la guerre est benncoup plus ancien que de la pondre, et quelques auteurs le font remonter jusque

vers la fin du IXº siècle. Il en est question dans des ouvrages com posés au XII° et XIII° siècle, et à cette époque les Arabes s'en ser vaient contre l'armée d'expédition de Louis IX sur les côlés d'Afrique. Les Indiens en font usage depuis une époque fort reelle lée et s'en sont servi dans leurs guerres contre les Anglais. Censor en adoptant l'usage des fusées de guerre, n'ont donc fait que renouveler sans le créer.

On trouve en effet, qu'on s'est servi des fusées à différentes époques pour incendier les villes. En 1579, les Padonans les employers rent contre Mestre ; en 1580 les Vénitiens lancèrent des fusées frances des fusées françaises de la contre des fusées françaises de la contre de la cendiaires sur Chiogia : de leur côté , les Français les ont en playées en 1420 à 111 de leur côté , les Français les ont en playées en 1420 à 111 de leur côté , les Français les ont en le control de leur côté , les Français les ont en le control de leur côté , les Français les ont en le control de leur côté , les Français les ont en le control de leur côté , les Français les ont en le control de leur côté , les Français les ont en le control de leur côté , les Français les ont en le control de leur côté , les Français les ont en le control de leur côté , les Français les ont en le control de leur côté , les Français les ont en le control de leur côté , les Français les ont en le control de leur côté , les Français les ont en le control de leur côté , les Français les ont en le control de leur côté , les Français les ont en le control de leur côté , les Français les ont en le control de leur côté , les Français les ont en le control de leur côté , les Français les ont en le control de leur côté , les Français les ont en le control de leur côté , les Français les ont en le control de leur côté , les Français les ont en le control de leur côté , les Français les ont en le control de leur côté , les Français les ont en le control de leur côté , les Français les ont en le control de leur côté , les Français les ont en le control de leur côté , les Français les ont en le control de leur côté , les Français les ont en le control de leur côté , les Français le control de leur côté , les Français le control de leur côté , les Français le control de le control de le control de leur côté , les Français le control de le con ployées en 1428 à la défense d'Orléans, en 1449 au siège de Pout Audomor, en 1428 à la défense d'Orléans, en 1449 au siège de Pout Audemer, en 1452 contre Bordeaux et en 1465 après la batalle Montlbéev, Lor Montlhéry. Les enveloppes se construisaient déjà en tôle à celt époque. En 1886 en color époque. En 1586 on s'en servait pour éclairer les environs des places assiégées hendes des on les lançait à l'aide de longs tubes destinés à les diriger et à ang menter leur portée. On les lançait à l'aide de longs tubes destinés à les diriger et à ang menter leur portée. On les armait de grenades ou de balles de de grenades ou de grenade devaient être lancées par l'explosion d'un pétard, enfin on les terminait par une pointe de terminait par une pointe de fer taillée à envie qui servait à les roit aux vaisseaux ou autres chief. done que cette arme et ses diverses destinations sont loin de production.

Dans le 17° siècle les fusées furent à peu près aband<sup>og<sub>inées</sub>, dist l'on ait fait en 1688 À D. U</sup> qu'on ait fait en 1688 , à Berlin , des essais de fusées ortectuelle. res dont les proportions de la composition fusante se rapproduient beaucoup de celles ani beaucoup de celles qui, aujourd'hui, sont adoptées en krance.

1760 les expériences funct. 1760 les expériences furent renouvelées ; en 1798 on employa sur les contre un corsaine fusées contre un corsaire, mais ce ne fut qu'en 1806 que le ser glais commencèrent à commencère de la commence glais commencerent à s'en servir avec succès parce qu'ils arignes été à même d'en apprécient été à même d'en apprécier les effets en 1799 au siége de Séringuella numan. Les fusées indiennes 1 nam. Les fusées indiennes lancées sur l'armée a<sup>ng</sup>laise tanbou de poids de l'à 8 livres 1 de poids de 1 à 8 livres. Leur cartouche se composait de paquel s'ajustait un cartouche s'ajustait de paquel s'ajustait d foré auquel s'ajustait un autre bambou plein, servant de bagotte. Le mouvement des foré

Le mouvement des fusées est produit par l'écontenent des fusées est produit des fusées est par l'écontenent de cartouche, du fluide élastique produit par l'éconlement important lange de salpètre, de sous. lange de salpètre , de soufre et de charbon. Il est donc in est lancé que la masse de ce fluide et la vitesse avec laquelle il est la responsable de la vitesse avec laquelle il est la responsable de la vitesse avec laquelle il est la responsable de la vitesse avec laquelle il est la responsable de la vitesse avec laquelle il est la vitesse avec la vitess lors du cartouche soient les plus grandes possible, puisque le mouvement de ce cartouche résulte de la réaction qui a lieu sur la fasée, en vertu de la quantité de mouvement imprimée aux gaz. Cette réaction est beancoup plus puissante pendant les premiers instants de la combustion à cause de la résistance que l'air oppose in mouvement de la fusée , résistance qui s'exerce contre la partie attérieure et dépend de la vitesse, mais cette résistance contrela tête coit rapidement avec la vitesse de translation de la fusée , tandis que la force de pulsion due au dégagement des gaz , diminue sensiblement. La fusée atteint donc bientôt un maximum de vitesse , après lequel elle se trouve somnise à des forces retardatrices , qui sissent seules lorsque tous les gaz sont écoulés.

Les gaz qui s'échappent du tube formant une masse continue, la résistance de l'air qui s'exerce sur toute l'étendue de cette masse dont la gerbe de feu, qu'on aperçoit ne forme qu'une partie, doit redgir sur l'écoulement de ces gaz, par l'orifice du tube, retarder cel écoulement de ces gaz , par l'orme de la marche de la fusée s'accélère, la différence de vitesse d'écoulement des sa et de translation de la fusée , diminue , de sorte que cette reaction favorable à l'accélération de la vitesse s'affaiblit peu-à-peu. hun autre côté, les gaz, en s'échappant, tendent à former un cone de dimension beaucoup plus grande que le tube de la fusée et par dimension beaucoup plus grande que le tude dimension beaucoup plus grande que le tude de par par par le par le par suite , les couches d'air en repos ou entrainées par le garde ge des parties antérieures et latérales du cartouche , sur lesquels'appuie le còne de gaz, augmentent la résistance à l'écoulesappuie le cône de gaz , augmentent la resistance de cont de ces gaz. C'est pour ajouter encore à cet effet latéral que bon perce plusieurs orifices divergens à la partie postérieure du perce plusieurs orifices divergens a la partie possible de la company de la partie possible de la company de la co ter la divergence des gaz.

La force motrice réside dans la tension que les gaz exercent la force motrice réside dans la tension qui produit lenr écouque la partie antérieure du vide, tension qui produit lenr écouque te fait vaincre les résistances qu'ils rencontrent ; comme 
que la la forme de l'ame l'inertie des masses situées dans le 
et l'orifice , et elles ont aussi une tension plus considérable ; 
rend la forme conique de l'ame avantageuse.

du a forme conique de l'âme avantageuse.

commencement de la combustion , la tension des gaz ayant
thre en mouvement des parties qui sont en repos est plus granfue quand la fusée a atteint une vitesse miforme et il ne suffit

pas de calculer la résistance du cartouche pour le cas de cette vitesse.

Nous savons que l'action des gaz sur les parois d'un tube est en raison inverse du diamètre intérieur, puisque nous arous dans le cas d'un cylindre  $Y = T\frac{(R-r)}{r}$ ; par suite, plus le diamètre intérieur est petit , tout en fournissant la quantité de gaz nécessir re , plus la résistance du tube est grande pour une même épaissel R-r. C'est une des conditions qui ont déterminé la forme conique de l'âme des cartouches , puisque par cette forme en même teuisque le diamètre intérieur est plus petit , l'épaisseur est plus coir sidérable; par cette raison , la résistance est plus grande là où la tension des gaz l'est elle-même. D'un autre côté on a donné aux cartouches les dimensions extérieures les plus petites possible, alle que la résistance opposée par l'air au mouvement de translation, fit aussi la plus petite possible. Cette condition est remplie par forme cylindrique allongée.

Lorsqu'on connaîtà priori la résistance dont est capable le cultouche que l'ou emploie, on voit d'après ce qui précède qu'il faut chercher à donner aux gaz développés, une teusion constante voisiue du maximum qu'il peut supporter, mais toujours an des sous de la tension qui produirait la rupture du cartouche i on de tient ainsi la réalisation des effets les plus grands possiblés parvient à satisfaire à cette condition essentielle eu dominant récordifices par lesquels les gaz peuvent s'éclapper c'es dimensions de glées sur la vivacité de la composition et sur la résistance du det déterminées par l'expérience.

Comme dans le tir des fusées qui réussissent on remarque que la gerbe de feu formée par les gaz euflammés qui se dégagent est à pour près constante pendant la plus grande partie de la combustion pentadmettre que la masse des gaz qui s'échappent durant flosque instant ainsi que leur vitesse, est à peu près constante. Il est plus permis de supposer qu'il y a miformité d'émission pendant la pent grande partie de phénomène ; à l'aide de cette hypothèse populits déterminer la relation qui existe entre la deusité des gaza pour par la combustion des fusées , leur tension et les dimensions pendant pent pent qu'ou obtient ne pendant pent pent le considérée comme absolue puisque , pour y arriver, on est obligé considérée comme absolue puisque , pour y arriver, on est obligée

de partir d'une hypothèse qui n'est nullement rigoureuse et de négliger plusieurs quantités. Nous ne ferons qu'indiquer le résultat du calcul saus nous y arrêter.

Pour que la densité des gaz d'une fusée de guerre devienne constante, il faut qu'elle augmente dans les premiers instants de la combustion et atteigne rapidement un maximum, où elle se maintient. Il faut donc pour cela que la surface en combustion angmente, puisqu'à chaque instant le vide intérieur du cartouche augmente | pursqu'a chaque instant le vice : includes gaz , D la densité de la composition, p son poids et p le poids de la composition. Qui remplirait toute la capacité , T la durée de la fusée et T celle  $d_{a,p}$ , de l'écoulement par l'orifice on trouverait

$$\delta = \frac{Dp}{p+p'} \cdot \frac{T'-T}{T'}$$

Cette condition justifie jusqu'à un certain point la méthode de construction des fusées Danoises pour lesquelles on a employé dans la même fusée jusqu'à huit compositions différentes pour obtenir un écoulement constant des gaz.

On voit que la densité D de la composition n'est pasconstante, elle angmente à mesure que la combustion gagne les couches plus voiouente a mesure que la combustion gagne les couence.

sines du fond de l'âme; la vitesse de combustion de ces diverses couches n'est donc pas constante; le calcul qui tiendrait compte de toutes ces variations scrait fort difficile à établir.

Du reste on a cherché à vérifier par expérience l'uniformité de viesse des fusées de guerre et l'on a reconnu que cette uniformité avait sensiblement lieu. Pour s'en convaincre, on avait planté des lalons de 200 en 200 mètres dans la direction suivant laque 200 en 200 mètres dans la urrection que le 200 en 200 mètres dans la urrection que fusée, et les temps nécessaires à la fusée pour la contraction de contraction de la con Passer d'un jalon au suivant, mesurés avec un chronomètre, ont eté à peu près constants pendant la durée de l'émission des gaz. Peu Pres constants pendant la durce de l'emission de la leur les gaz ne prennent pas instantanément la vitesse due à leur Baz ne prennent pas instantanement la vuccse de lession; pour la calculer, dans le premier moment on peut prende la formule de Poisson pour le cas analogue de l'écoulement des normule de Poisson pour le cas analogue de l'exone de l'étables par un orifice très-petit. A l'aide de cette formule on trouve Par un orifice très-petit. À l'aide de cette formune de vi-les plus petites fusées de guerre , la série suivante des vi-

Epoques à partir de l'inflammation 0".015 78 0",42 0,'24 0",48 . . . . Ir.fini. 0",03 Vitesse d'écoulement des gaz 59<sup>m</sup> 146<sup>m</sup> 350<sup>m</sup> 355<sup>m</sup> 424<sup>m</sup> 650<sup>m</sup> 752 à la limite 765<sup>m</sup> 1.10s 32<sup>l</sup>

On voit ainsi que le maximum de vitesse d'écoulement des gat est de 763 mètres par seconde et que ce maximum est atteint en viron après 5/4 de seconde. La tension augmente donc très promptement et arrive bientôt à un point qu'elle ne peut pas surpasser. On conçoit qu'il doit en être ainsi pour que les cartouches puis sent résister. En effet, à cause de leur soudure, qui est assac facilement fusible, on ne doit estimer la résistance de ces cartouches qu'à environ 70 atmosphères à la température de 250°, quoiqu'à la température ordinaire elle soit de 280 atmosphères; si l'aut de orifices se bouche, il en résulte immédiatement une énorme augmentation de tension qui peut s'élever assez pour surpasser la résistance dont le tube est capable, et par suite amener sa rupture.

On a cherché à mesurer la pression exercée par les gaz dans les fusées; pour cela on les a disposées de manière à empécher tout-mouvement latéral, et l'on a appliqué un dynamomètre contre la partie antérieure. On a obtenu ainsi sur l'orifice, une pression qui a varié de 220 à 260 kil.; comme la surface de l'atmos est connue, on a pu comparer cette pression à celle de l'atmos phère sur la même surface et par suite en avoir la valeur en atmosphères.

En résumé, voici les principes généraux auxquels il faut apoit égard dans la construction des fusées ; d'abord il est est d'obtenir une grande tension à l'intérieur en conservant de pedite dimensions au diamètre de l'âme et du cartouche. La force du touche et par suite son poids etla masse à laucer devant auguelle touche et puissance motrice, il y aura, pour chaque substance du ployée, par suite de l'équilibre à établir entre la résisfance du tube et la tension des gaz produits, une vitesse maximum sera important d'obtenir, mais qu'ou ne pourra dépasser. Il en sera important d'obtenir, mais qu'ou ne pourra dépasser. Il en sera de même pour la surface des orifices qui facilitent la sorté obtenir que le le même temps diminuer leur tension et leur vitesse d'écot-partielle.

Mais il est des conditions qu'il est avantageux de chercher à remplir dans tous les cas. La matière de l'enveloppe, par exemple, devra être la plus résistante possible à égalité de poids. La control de la matière fusante devra être établie de manière que la la matière fusante devra être établie de manière que la

quantité des gaz produits approche le plus possible de celle qui peut s'écouler par la surface des orifices avec la vitesse due à la tension que le cartouche peut supporter, mais ne devra jamais la dépasser. Enfiu la forme de l'âme devra être telle que la quantité de gaz nécessaire soit fournie avec un diamètre intérieur minimum, surtout dans les premiers instants où l'inertie des gaz et la résislance de l'air sont les plus grands. C'est ce qui a motivé comme nous l'avons vu la forme conique de l'âme adoptée depuis long-temps, il en résulte une certaine proportion entre le diamètre et la longueur des cartouches. La forme conique de l'âme est d'ailleurs indispensable pour retirer la broche dans la fabrication.

Si, pour des cartouches de même résistance on employait des compositions douées d'une vitesse de combustion plus grande, il faudrait augmenter la surface des orifices et par suite l'action des saz aurait moins de durée , la vitesse initiale de la fusée serait plus grande, mais les gaz éprouveraient pour se dégager moins de résistance de la part de l'air ; d'un autre côté la résistance exercée Par l'air sur la tête du cartouche croissant rapidement avec la vilesse, il en résulterait que la fusée serait animée d'une vitesse moindre. dre après la combustion de la composition. Si cette combustion est moins vive, les deux forces retardatrices qui agissent sur la vilesse de la fusée, dans le cas précédent, deviennent beaucoup moins intenses et par suite on voit qu'à 600m, par exemple , la fusee lancée par une composition très-vive, aura une moins grande vitesse que celle qui aura été lancée avec une composition le lancée avec une composition de la lancée avec la blus lente, c'est-à-dire, avec une vitesse initiale plus petite, tandis qu'à une petite distance elle en avait une plus grande. Ainsi le haximum de vitesse des fusées à grande vitesse initiale ayant lieu Ners 250m, ce maximum, pour les fusées à vitesse initiale plus Petite n'aurait lieu que plus loin et pent-être vers 400°; ainsi the naurait lieu que plus loin et pent-etre vers auco, les le premier cas, on aura de plus grandes portées sur les distances : le premier cas, on aura de plus grandes portees auchences angles et plus de vitesse ou d'effet aux petites distances : aus angles et plus de vitesse ou d'effet aux petites usant ais on en aura moins aux grandes portées, c'est-à-dire, que les Moncemens seront moindres.

a force motrice des fusées agissant tonjours dans la direction de la cartouche, il est indispensable de leur assurer une dispensable de leur assurer une dispensable de leur assurer une dispensable de constante. Pour cela on place le centre de gravité du système arrière du cartouche et le pluspossible, surtout dans les pre-

miers instansde la combustion où la fuséea assez peude vitesse pour qu'elle puisse dévier par son propre poids et tomber à la sortie de tube qui doit la diriger. La position du centre de gravité doit re rier à mesure que la combustion s'effectue et après que le mair mum d'écoulement des gaz se trouve atteint il est nécessaire que le centre de gravité se trouve en avant du centre de résistance du système pour le maintenir dans la direction primitive-

On a fait des essais nombreux sur la longueur à donner aux baguettes, et on a reconnu qu'avec des baguettes courtes les centres de résistance et de gravité se trouvant portés en avant du système, les fusées éprouvaient des déviations considérables.

Anciennement on plaçait la baguette sur le côté du cartouche Cette méthode de construction tendait à faire marcher le système un neu chliquement à la un peu obliquement à l'axe. Il est vrai que les gaz en s'échap<sub>pan</sub> venaient frapper la baguette et amenaient le système à dévier dus l'antre sens, de sorte Pantre sens, de sorte que la fusée allait d'un côté au moment départ, où la pression de départ, où la pression des gaz l'emportait, et déviait ensuite de l'autre côté quand la résiste. l'autre côté quand la résistance de l'air prenait le dessus.

Congrève a remédié à cet : Congrève a remédié à cet inconvénient en plaçant la bague per le dans l'axe même du cartonche. l'axe même du cartouche. On aurait pu remplir le même par de particular de particular de particular de même par emplir le même

L'objet principal des fusées de guerre, étant d'incestific res utilité comme projectile sur les champs de bataille, et principal des fusées de guerre, étant d'incembre projectile sur les champs de bataille, et principal des fusées de guerre, étant d'incembre projectile sur les champs de bataille, et principal des fusées de guerre, étant d'incembre projectile sur les champs de bataille, et principal des fusées de guerre, étant d'incembre projectile sur les champs de bataille, et principal des fusées de guerre, étant d'incembre projectile sur les champs de bataille, et principal des fusées de guerre, étant d'incembre projectile sur les champs de bataille, et principal des fusées de guerre, et principal des fusées de guerre principal de guer treinte et même contestée par la plus grande partie des portée de po qui ont été à portée d'en observer les effets dans les différents la tailles où les Anglais c'en tailles où les Anglais s'en sont servi, et par ceux qui ont sur peties expériences. Les Anglais expériences. Les Anglais remplissent le chapiteau de leurs periences, de balles d'un fait : trier; leurs fusées de gros calibres portent des balles de si primires portent des balles de primires portent de pri livre qui peuvent produire de effets plus grands. Malgré ces et cautions, le tir de leure c. cautions, le tir de leurs fusées n'offre pas de grands résultats, quelques grands one estquelques grands que soient les perfectionnements que l'on puisse introduire dans la concern. introduire dans la construction des fusées, jamais elles n'approcheront de l'efficacité des bersont de fusées, jamais elles n'approcheront de l'efficacité des bersont des fusées, jamais elles n'approcheront de l'efficacité des bersont des fusées, jamais elles n'approcheront de l'efficacité des bersont des fusées, jamais elles n'approcheront de l'efficacité des bersont des fusées, jamais elles n'approcheront de l'efficacité des bersont des fusées, jamais elles n'approcheront de l'efficacité des bersont des fusées, jamais elles n'approcheront de l'efficacité des bersont des fusées, jamais elles n'approcheront de l'efficacité des bersont des fusées, jamais elles n'approcheront de l'efficacité des bersont des fusées de l'efficacité des bersont de l'efficacité ront de l'efficacité des boulets, des obus et des hoites à balles, mat gré l'énorme dépense un'ell.

Voici quels sont les prix des fusées construites actuellement à etc. Metz.

| n .                |    | Poi | ds. | Prix.   |         |      |         |
|--------------------|----|-----|-----|---------|---------|------|---------|
| Fusées de 2 pouces | s. |     | 3 k | il. 4 . | <br>9 1 | 86 à | 10 r 00 |
| - Iu. — 2 Po 1/2   |    |     | 7.  | -1.     | <br>22. | 00   |         |
| — id. — 3po 1/2    |    |     | 18, | 0.      | 42,     | 00   |         |

L'unique avantage des fusées est de ne pas exiger de bouches à feu et de pouvoir être employées partout où des hommes peuvent parvenir. Aussi quand on les introduisit dans l'artillerie française, on les regarda comme ne devant être employées que dans la guerre de montagnes , et portées en petite quantité dans les charriots des batteries de campagne. Les affuts de rechange étant susceptibles de recevoir des tubes propres au tir des fusées , on pouvait s'en servir promptement dans le petit nombre de circonstances où il peut être avantageux de les employer. A l'organisation de l'artilletie, en 4850 , on a jugé à propos d'organiser des batteries destinées exclusivement au tir des fusées , et pour lesquelles il a fallu construire un nouveau matériel.

Du reste, on ne peut nier que les très-grosses fusées ne puissent de 9 pouces pesant 240 livres et contenant 80 livres de matière apresente, pénétra dans un mur et y brisa de très-grosses pierres blable traversa le toit d'une maison, puis trois planchers, et vint se dispersa à 25 ou 30 pas, et dans un cercle de 140 pas de diamètre vous 25 on retrouva 101 éclats.

Voici quelques tableaux qui feront connaître les principaux ellets des fusées françaises.

| Enfor.                                                       |                                            |                  | 1                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| (Tir contre la butte.)                                       |                                            | 100 <sup>m</sup> | enfoncements.<br>2 <sup>m</sup> 50 à 5 <sup>m</sup> 00<br>2,00 à 2,50 |
| Bafoncements observés dans les expériences faites à La Fère. | 2 <sup>po</sup> 1[2<br>3 <sup>po</sup> 1[2 | 650<br>650       | 4,80<br>5,20<br>5,50                                                  |

## Portées comparées à La Fère.

| CALIBRES.         | 7 000 10 1200      |        |                 |
|-------------------|--------------------|--------|-----------------|
|                   | FUSÉES FRANÇAISES. | FUSÉES | ANGLAISES.      |
| 2 <sup>po</sup> 0 | 1620m              | 159    | 20 <sup>m</sup> |
| 210 112           | 1885               | 189    | 00.             |
| 3po 115           | 2600               | 192    | 0.              |

Le nombre des balles introduites dans le chapiteau peut variér suivant le calibre, de 44 à 17, enfin le temps de la combustion des fusées françaises et anglaises de 5° 1<sub>1</sub>2 comparées à La Fère a été trouvé pour les françaises de 14" et pour les anglaises de 19".

Le tableau suivant fait connaître les vitesses maximum et la distance des points où ces vitesses se manifestent, pour les fusées françaises.

| CALIBRES.         | VITESSES MAXIMUM. | DISTANCES.              |
|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 2 <sup>po</sup> 0 | 195 <sup>m</sup>  | 220m.                   |
| 2º0 412           | 250               | 100 <sup>m</sup> à 122. |
| 3º0 412           | 555               | 127 <sup>m</sup> ·      |

Voici maintenant le tableau des différentes proportions en usage pour la composition fusante.

|                       | SALPÈTRE. | CHARBON. | SOUFRE.    |
|-----------------------|-----------|----------|------------|
| A Berlin en 1688      | 9         | 5        | 4          |
| En Angleterre en 1806 | 5         | 2        | 1          |
| En France en 1810     | 6         | 5        | í          |
| En Danemarck          | 4         | 2        | 1          |
| En Autriche           | 4         | 4        | 1          |
| En Pologne            | 5         | 1        | in soufre, |

En France on a depuis 1810, augmenté la proportion du de la et diminué celle du charbon, et l'on s'est ainsi rapproché de la composition de Berlin. Voici enfin la composition de la incendiaire la plus efficace, et due au Danois Schumaker.

| Nitre     |   |  |  | 384           |
|-----------|---|--|--|---------------|
| Soufre    |   |  |  | 120           |
| Charbon.  |   |  |  | 5             |
| Antimoine |   |  |  | 56 fois, puis |
|           | - |  |  | · tours low   |

Ces composans sont broyés , mélés et criblés plusieurs le mélange est versé dans une composition fondue formée de :

| 01    |     |     |    |  |  |   |   | 64 |           |
|-------|-----|-----|----|--|--|---|---|----|-----------|
| Cire. |     |     |    |  |  | ٠ | ۰ | 0  |           |
| Poix. |     |     |    |  |  |   |   | 8  |           |
| Tr    | Ĭ., |     |    |  |  |   |   | 52 | extrême   |
| Téréb |     | hir | 16 |  |  |   |   |    | - 68111 · |

La matière que l'on obtient ainsi projette des flammes <sup>extro</sup>ment vives qui sont très propres à incendier. Mais cette composition est difficile à enflammer.

Instammation des charges de poudre dans les bouches à seu.

On a vu que, dans une masse de poudre, quand tous les grains prennent feu à la fois, on peut obtenir à chaque instant la densité des gaz formés; en conservant les mêmes notations que ci-dessus, densité  $\ell$  des gaz de la poudre est représentée par la formule

$$\rho = \frac{D\left\{1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^{3}\right\}}{K - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^{3} \frac{D}{\delta}}$$

Dans l'emploi habituel de la pondre, on peut supposer que les closes se passent ainsi, parce que la pondre étant renfermée et la diffusion des gaz étant empéchée par les moindres obstacles, la de combustion, qu'on peut supposer sans erreur sensible que lous les grains sont enflammés en même temps.

Quel quefois cependant il n'en est pas ainsi, soit par suite des dimensions de la charge, soit par suite de la nature de la composition
des grains et de leur forme ou des interstices qu'ils laissent entre
mation,

Supposons en effet que dans une masse de poudre de forme quel-Conque, le fen soit mis en un point A, (fig. 34) l'inflammation ne <sup>nue</sup>ncera qu'après un temps *t*, dans les zones concentrations de la point d'application du feu à la charge et pour rayon desponents de point d'application du feu à la charge et pour rayon desponents de la charge et pour rayon de la cha centre le point d'application du feu à la charge t parcourn pendant le temps t avec la vitesse d'inflamma- $\mathfrak{b}_{00}^{\text{loce}}$  parcourn pendant le temps t avec 1a vitesse  $\mathfrak{b}_{00}^{\text{loc}}$ ,  $\mathfrak{b}_{00}^{\text{loc}}$ de des zones enflammées, elles auront une grande influence sur la dide des zones enflammées, elles auront une grande influence sur la dide des zones enflammées, elles auront une grande influence sur la service de il y aura la de production des gaz et par suite sur leur densité et il y anra bottons de la charge , comprises entre des zones concentri-Portions de la charge , comprises entre des zones , les unes où l'inflammation ne sera pas encore parvenue , les unes où l'inflammation ne sera pas encore par com-les où la combustion sera complète, et d'autres enfin comrese où la combustion sera complète , et d'autres valles entre ces deux là , dans lesquelles les grains sont enflammés entre ces deux là , dans lesquelles les grans sont deur de la combustion est plus ou moins avancée , suivant leur de la combustion est plus ou moins avancée , suivant leur de la combustion est plus ou moins avancée , suivant leur de la combustion est plus ou moins avancée , suivant leur de la combustion est plus ou moins avancée , suivant leur de la combustion est plus ou moins avancée , suivant leur de la combustion est plus ou moins avancée , suivant leur de la combustion est plus ou moins avancée , suivant leur de la combustion est plus ou moins avancée , suivant leur de la combustion est plus ou moins avancée , suivant leur de la combustion est plus ou moins avancée , suivant leur de la combustion est plus ou moins avancée , suivant leur de la combustion est plus ou moins avancée , suivant leur de la combustion est plus ou moins avancée , suivant leur de la combustion est plus ou moins avancée , suivant leur de la combustion est plus ou moins avancée , suivant leur de la combustion est plus ou moins avancée , suivant le combustion est plus ou moins avancée , suivant le combustion est plus ou moins avancée , suivant le combustion est plus ou moins avancée , suivant le combustion est plus ou moins avancée , suivant le combustion est plus de la combustion est plus ou moins avancée , suivant le combustion est plus de la co ant la combustion est plus ou noins avancee, sur la combustion est plus ou noins avancee, sur la comburée. Si l'on counait la vitesse d'inflammaet celle de combustion, ou pourra calculer pour chacun des elle de combustion, on pourra calculer pour calculer des de cette zône la quantité de gaz formée et le volume des de cette zône la quantité de gaz formée et le volume persistans , et par conséquent la loi de la production des

gaz sera ramenée à une question d'analyse. Dans ce calcul l'inférarle relative à l'étendue de la zône devra être limitée à la surface de la charge et celles relatives à l'avancement de la combustion des grains devront être prises relativement au point d'application du feu , depuis la distance où la combustion finit jusqu'à celle où l'inflammation commence; de sorte que si  $\theta$  est le temps néces saire pour que l'inflammation commence à la zône dont le rayon si X, la combustion du grain de cette zône ne devra être comprée qu'à partirdu temps  $t \longrightarrow \theta$ , et finira quand  $t \Longrightarrow t' + \theta$ . A la première époque on a pour densité des gaz de la zône t' es à la dernière t' eles valeurs intermédiaires de t' seront données par la formule

$$\rho = \frac{D\left\{1 - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^3\right\}}{K - \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^3 \frac{\mathbf{D}}{\delta}}$$

dans laquelle t sera remplacé par  $t - \theta$  et où l'on fera k = 0, gla poudre remplit entièrement l'emplacement de la charge gruite en intégrant dans les limites déterminées, on pourra a densité moyenne des gaz développés.

La solution de cette question dans le cas général exige le secours d'une analyse compliquée et jette dans le calcul aux différences partielles. Mais beaucoup de cas particuliers peut de être résolus facilement; nous nous occuperons spécialement celui d'une charge cylindrique placée au fond d'une pagé, an

Le feu étant mis à la partie postérieure de la charge du peut supposer que toute les parties de la tranche circulaire du fond sont enflammées en même temps à cause du vide qui de la toujours derrière la gargousse, et parceque la présence partie lumière nuit un peu à la propagation des gaz dans la propagation

Cela posé, soit L la longueur totale de la charge et f le temps nécessaire pour que l'inflamn ation ait parcouru cette longueur posons  $f = n\ell$ ,  $\ell$  étant le temps nécessaire à la combustion grain de poudre de la charge et n étant le rapport de ces deux temps , la vitesse d'inflammation sera

$$\frac{1}{nt'} = \frac{1}{nt'}$$

Et après le temps t la longueur de charge custammée sera La longueur de la charge entièrement comburée, état qui ne

 $^{
m commence}$  que quand  $t \geq t'$ , sera  $(t-t') rac{{
m L}}{nt'}$  et la tranche en  $^{\ell_0}$ mbustion sera la différence de ces deux quantités ou  $\frac{1}{n}$ .

En prenant l'aire d'une section de la charge perpendiculaire à Prenant l'aire a une section de la constant l'aire pour unité de surface, les volumes seront représentés simplement par les longueurs. En divisant la longueur de la tranche en combustion en un nombre h de tranches d'une petite épais-

 $\frac{L}{uh}$ , les grains de chacune d'elles pourront être supposés

u même degré d'avancement de combustion; la couche comburée dans les grains de ces petites tranches sera une partie du rayon Primitif représentée

Pour les 1° 2° 3° . . . . . h—2. h—1 h°. tranches 

<sup>l</sup>es rayons des noyaux persistans seront donc

$$0 \quad \frac{1}{h} \quad \frac{2}{h} \cdot \cdots \cdot \frac{h-5}{h}, \quad \frac{h-2}{h}, \quad \frac{h-1}{h}$$

Et les volumes de ces noyaux seront représentés par

Les portions brillées seront alors 
$$(\frac{h-2}{h})^3$$
,  $(\frac{h-2}{h})^3$ ,  $(\frac{h-2}{h})^3$ ,  $(\frac{h-1}{h})^3$ .

$$\frac{1}{h}$$
,  $1-\left(\frac{1}{h}\right)^5$   $1-\left(\frac{2}{h}\right)^5$  ...  $1-\left(\frac{h-1}{h}\right)^5$ .

Maintenant si D est la densité gravimètrique de la poudre, le  $^{\text{poids}}$ de chacune des h tranches sera  $\frac{\mathbf{L}}{nh}\,\mathbf{D},$  et le poids des gaz <sup>for</sup>més dans toutes les tranches sera

$$\frac{L}{nh} D \left\{ h \underbrace{-\frac{1^3 + 2^3 + 5^3 + 4^3 \dots + (h-1)^3}{h^3}}, \\
0r, \text{ on sait que} \right.$$

$$^{1} + 2^3 + 5^3 + \dots + (h-1)^3 \text{ on } \leq h^3 = \left\{ \frac{h(h-1)}{2}, \frac{4^3 + 2^3 + 5^3 + 4^3 \dots + (h-1)^3}{2}, \frac{4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^$$

donc, la somme des poids des gaz formés sera

$$\frac{\mathbf{L}}{nh} \mathbf{D} \left\{ h - \frac{1}{h^3} \left( \frac{h (h-1)}{2} \right)^2 \right\} = \frac{\mathbf{L} \mathbf{D}}{n} \left\{ 4 - \left( \frac{h-1}{2h} \right)^2 \right\}.$$

Si le nombre des tranches est supposé infini,  $h = \frac{1}{a}$  et l'expression se réduit à  $\frac{LD}{n}\left(1-\frac{1}{4}\right)=\frac{3}{4}\frac{LD}{n}$ .

La portion de la charge entièrement comburée étant,

 $\frac{t-t'}{n\,t'}$  L, son poids sera  $\frac{t-t'}{n\,t'}$  LD, de sorte que le poids  $t^{\text{old}}$ des gaz développés sera

$$\frac{t-t^2}{n\,t^2}\,\operatorname{LD} + \frac{5}{4}\,\frac{\operatorname{LD}}{n} = \frac{\operatorname{LD}}{nt^2}\left(t-t^2 + \frac{5}{4}\,t^2\right) = \frac{\operatorname{LD}}{nt^2}\left(t - \frac{t^2}{4}\right).$$

Quant à l'espace qu'ils occupent, c'est le volume de la parti enflammée diminué du volume des noyaux persistans; or le m lume de la charge en combustion étant  $\frac{L}{n}$  son poids sera a et la partie brûlée étant  $\frac{5}{4}$  LD ce qui reste est égal à  $\frac{1}{4}$  R La densité des grains de poudre étant 3, leur volume sera

 $\frac{1}{4} \frac{L}{n} \frac{D}{n}$ Le volume libre pour l'expension des gaz sera par conséquent

re pour l'expension des gaz sera par 
$$\frac{t L}{D} = \frac{1}{4} \frac{L}{L} = \frac{D}{D}$$
.

Et enfin la densité moyenne des gaz à l'instant t sera

$$\begin{array}{c|c}
\frac{L}{nt'} & D\left\{t - \frac{t'}{4}\right\} & t - \frac{t'}{4} \\
\hline
\frac{tL}{nt'} & \frac{1}{4} & \frac{L}{n} & \frac{D}{n} \\
\hline
t - \frac{tD}{4\theta} & \frac{t}{\theta} & \frac{D}{\theta}
\end{array}$$

On voit que cette densité est indépendante de la vitesse d'intermation et de la la conficable flammation et de la longueur de la charge. Elle n'est applicable qu'à partir du memori de la charge. Elle n'est applicable qu'à partir du moment où t=t, et jusqu'à ce que t=t, au tant qu'il y anne partie t. qu'il y a une partie de la charge dans laquelle la combustion  $e^{\operatorname{cgs}}$  à la partie postégieur. à la partie postérieure et commence à la partie antérienre.

Néanmoins ou peut, en ne commettant qu'une erreur négligeare, commencer à appli ble, commencer à appliquer la formule quand  $t=\frac{1}{2}t^2$ , parce quand lors pour calculer la  $t=\frac{1}{2}t^2$ , parce quand  $t=\frac{1}{2}t^2$ . lors pour calculer la somme des quantités de poudre brûlée au lien de prendre la somme. lien de prendre la somme des cubes

 $11 + 2^3 + 3^3 \dots + (h-1)^3$  depuis 1 jusqu'à  $(h-1)^3$  de faudrait la prendre que depuis  $\left(\frac{h}{2}\right)^5$  jusqu'à  $\left(h-1\right)^5$  ce qui set une erreur égale à  $1^3 + 2^3 \dots + \left(\frac{h-1}{2}\right)^5$  laquelle  $1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 + 1^3 +$ 

$$\begin{cases} \frac{h(h-1)}{2} \end{cases}^2$$

Si la section de la charge au lieu d'être comme nous l'avons suplosé égale à la section de l'âme de la bouche à feu , n'en était que la ke partie , les gaz se développant librement dans un espace de inverse de l'augmentation et l'on aurait par conséquent

$$\rho = \frac{\mathbf{D}}{\mathbf{K}} \cdot \frac{t - \frac{t'}{4}}{t - \frac{t'}{4\mathbf{K}} \cdot t'}$$

Nous pourrons donc déjà calculer la densité et par conséquent la tension des gaz de la poudre à chaque instant de la combustion, soit dans les circonstances où l'inflammation peut de supposée instantannée, soit dans celles où l'on doit la la commandérer comme progressive. Il est bon de faire voir dès mainteres résultats du tir, quoique pour une comparaison rigoudes nous dussions attendre encore la connaissance de la théorie la mouvement des projectiles dans les bouches à feu.

MM. Barbier, capitaine d'artillerie et Maguin commissaire des poudres out fait à Esquerdes pendant les années 1826, 1827 et 1828, des expériences pour reconnaître l'influence de la grosdes grains de poudre et de leur densité sur la vitesse bel.

Pour celà, ils out fait des poudres qui différaient par la hasseur des grains et par la densité des galettes; le diamètre grains était de 6<sup>mm</sup>, 6. 5<sup>mm</sup>, 5. 4<sup>mm</sup>, 7. 5<sup>mm</sup>, 8. 2<sup>mm</sup>, 5. (poudre mon), 1<sup>mm</sup>, 4 (poudre à mousquet) et la densité dans chaque était 1, 5. 4, 4. 4, 5. 1, 6. 1, 7. 1, 8, ce qui fesait 56 dans quaires de grains différens; les mêmes combinaisons ont eu lieu quaire modes particuliers de fabrication différents entre

eux par le temps de la trituration et par celui du lissage co qui fesait 144 poudres réellement distinctes.

Les poudres ont ensuite été éprouvées de trois manières différentes savoir : au pendule balistique, avec un canon de 4 et avec un fusil d'infanterie et enfin au mortier éprouvette.

En disposant dans un tableau, comme la table de Pytagore les résultats de ces épreuves pour chaque mode de fabrication d'épreuve, on reconnaît que pour chaque grosseur de grains, il y a une densité qui fournit une vitesse maximum et que la série de ces maximums se présente sur une certaine courbe, quedquefois irrégulière ou en zig-zag, vu le petit nombre d'expériences (2 ou 3) faites avec chaque nature de grains.

Pour chacune de ces poudres, on a déterminé par des expériences particulières la densité gravimètrique D, la densité de la galette de Le temps t'nécessaire à la combustion des grains est aussi connu par le diamètre du grain et la vitesse de control de 12<sup>mm</sup>, 35 par seconde pour la densité de 1, 35.

On peut donc à l'aide des formules précédentes calculer, à un instant quelconque t après l'inflammation et déterminer pour chaque espèce de grains, la densité s des gaz de la pourre t par conséquent la tension correspondante pour les comparer aux résultats des expériences.

Mais ce que l'on a obtenu dans ces expériences étal des ritesses initiales, qui ne dépendent pas seulement de la valeur à un instant pris arbitrairement, on doit choisir pour la valeur de t l'époque où la densité influe le plus sur la vitesse pour la cestade, c'est-à-dire, le moment du maximum de la tension, qui reste alors à peu près constante pendant un intervale de temps très marqué.

Ce temps comme nous le verrons plus loin est pour le canon de 4 de 0",07 à 0",14; en choisissant donc pour t une valeur quelconque entre ces deux limites et l'introduisant dans les formules avec les valeurs particulières de D,3, t on obtient les valeurs de des viés si ces valeurs étant disposées en tableau comme résultats d'expériences, donneront aussi une série de maximums formant entre eux une courbe qui s'accorde avec celle des maximums des expériences, autant que les anomalies de celles-ci le permettent; i en

<sup>est</sup> de même des combinaisons de densité et de grosseur qui don-<sup>ne</sup>nt les résultats les plus faibles.

En opérant de la même manière pour l'épreuve au fusil et pour celle au mortier éprouvette, en prenant pour t une valeur qui soit avec la première dans le rapport des longueurs des charges, on obtient encore les mêmes relations que precédemment.

Cette comparaison montre donc déjà un accord remarquable entre les résultats du tir dans les bouches à feu et les formules que nous avons déduites directement d'expériences fondamentales et de calculs très-simples.

On voit par ces formules et par ces expériences, 4° que dans le canon de 4 pour les grandes densités, les grains les plus petits ont l'avantage, et que de toutes ces densités c'est-celle 4,5 (de la poudre de guerre) qui donne la plus grande vitesse, mais que c'est avec le grain d'un diamètre de 4mm,7, tandis que celui de la poudre à canon n'est que de 2mm,5; avec les faibles densités il faut au contraire employer des gros grains.

Si l'on fait la comparaison pour une charge moins grande, celle de l'éprouvette (92¢r), on trouve au contraire que les grains fins (2mm, 3) qui l'emporte avec les faibles densités et le grain à mousquel (4mm, 4) avec les plus grandes.

Avec une plus petite charge, celles du fusil ou 10<sup>570mmes</sup> l'avanlage des grains fins (1<sup>mm</sup>,4) est plus marqué encore, puisqu'ils ont l'avantage sur tous les autres quelle que soit la densité; mais cet avantage est plus grand avec les faibles densités.

## Mouvement des Projectiles dans les bouches à feu.

Nons avons vu comment on pouvait évaluer les effets de l'explode la poudre sur les parois qui la contenaient lorsque ces pasitaient reliées entre elles de manière à ne pas permettre au log augmenter de volume au delà d'une capacité déterminée. Ce l'ambité de poudre brûlée et la tension qui s'en déduit, d'après les expériences de Rumfort, donne la pression exercée contre les parois à chaque instant du phénomène.

Le problème est beaucoup plus compliqué dans le tir des bouches à feu. Il n'y a plus de fixe et d'inextensible que les parois cylindriques de l'àme qui empéchent toute expansion des gaz dans le sens perpendiculaire à l'axe. Mais le fond de l'âme et le projectile n'étant plus reliés ensemble, la pression des couches de gaz qui sout en contact avec ces parties les met en mouv ement dans la direction de l'âme et en sens opposés de là naissent le recul et lemouvement du projectile.

Mais les tranches extrêmes, en se dilatant ainsi, perdent de leur tension qui devient inférieure à celle de la tranche qui les précède. Celle-ci se dilate à son tour et pousse la tranche extrême dans le sens du mouvément du mobile et ainsi de suite.

Chaque tranche de gaz tend à se dilater; les tranches extremes ont à vaincre non seulement l'inertie du boulet ou celle de la creque la tension va en eroissant des extréminés vers un point des dilater en de la tension va en eroissant des extréminés vers un point de dilatation des tranches se propage ainsi de tranche en tranche qu'à une tranche intermédiaire, qui, par l'effet des deux ments opposés de la culasse et du boulet, se trouve dilater des le sens de l'un et de l'autre, sans être entrainée comme le sapres. Il est évident que les tranches entranche entrainée comme le sapres.

Il est évident que les tranches extrêmes qui pressent le houlet et au culasse sont animées de la même vitesse que ces mobiles, puis qu'ils se suivent dans leur mouvement. Les vitesses des la masse successives diminuent done à partir des extrémités de la masse des gaz, jusqu'à la tranche immobile dont nous avons reconnu proise et dont la vitesse est nulle. Aussitôt que l'équilibre se pouve rompu dans toutes les tranches, par le mouvement de la culasse et du boulet, les densités varient de l'une à l'autre et augmentent de mesure que l'on s'approche de la tranche en repos, dont la force expansive aeeélère le mouvement des mobiles et celui de toutes les couches de gaz interposées.

La densité et par suite la tension des gaz varie donc non seulement à mesure que la longueur de l'âme en arrière du projectile augmente, c'est-à-dire, suivant les diverses positions du boulet ou avec le temps, mais encore dans toute l'étendue de la colonne

de gaz pour une même position du mobile, ou pour une même époque, et cela indépendamment des variations qui ont lieu par suite des quantités de gaz qui sont développés pendant tous les instans successifs de la combustion de la poudre. Voilà donc trois Causes bien distinctes de différence de densité et de tension pour

Pour déterminer l'influence de ces trois causes nous admettrons que toutes les parties d'une même tranche de gaz infiniment minee et perpendiculaire à l'axe, sont dans les mêmes circonstanes et que leur densité est la même au bout d'un temps quelconque t, compté à partir de l'origine du monvement.

« la distance du projectile au fond de l'âme ou à la culasse, avant le moment de l'inflammation, c'est-à-dire, la longueur de la

 $\boldsymbol{x}$  la distance d'une tranche de poudre à la position primitive de la culasse, prise pour origine des coordonnées ;

(le temps écoulé depuis l'inflammation jusqu'à l'instant que l'on considère;

 

 z la distance de la même tranche à la culasse après un certain

 ustance de la même tranche à la culasse après de la poudre est réduite en la culasse après et lorsqu'une certaine partie de la poudre est réduite en

y la distance de la partiepostérieure du projectile à la position primitive du fond de l'âme; y est égal à  $\alpha$ , quand t=0;

∛ la même distance pour le fond de l'âme lui-même, une fois qu'il est en mouvement;  $^m$ la masse du boulet ;

m' la masse de la bouche à feu;

 $^{R}$  la masse de la charge,  $_{_{\rm M}}^{\mu}$  sera la masse de l'unité de louheur de la charge. Le projectile est supposé toucher la charge au

Pla tension des gaz d'une tranche ; \*le rayon de l'âme ;

ayon de l'ame ;  $\{ \text{ it esse du boulet } \\ \{ \text{ it l'itesse du canon } \} \text{ a l'instant } t \text{ que l'on considère.}$ by Vitesse du canon  $\left\{ a\text{ Finstant }t\text{ que fon constant }r\right\}$  a Finstant t que fon constant r=z, valent  $\left\{ c_{\text{Opp.}}\right\}$  les notations nous voyons d'abord que pour x=z, valent  $\left\{ c_{\text{Opp.}}\right\}$  $\mathbb{Q}_{(c_{\mathrm{Fres}})}^{près}$  les notations nous voyons d'abord que pour x=z, vou  $(c_{\mathrm{Fres}})$  poud à la tranche au fond de l'âme, les distances de cette tranche et du fond de l'âme à l'origine des coordonnées sont égales, c'est-à-dire, que z=y'.

Pour  $x=\alpha$ , c'est-à-dire, pour la tranche en contact avec le pro-

Considérons maintenant ce qui arrive au bout du temps t;  $^{\mathfrak{g}}$ jectile, z=y. étant la vitesse du boulet , nous avons  $\frac{dy}{dt}=v;v$  étant la vitesse de la culasse, nous avons de même  $\frac{dy'}{dt} = v'$ . Nous allons cher la quantité. cher la quantité de mouvement du système, en nous serrant du principe de la conservation. du principe de la conservation du mouvement du centre de gravité en vertu duquel, si un système est en mouvement par suite de forces qui agricant à North forces qui agissent à l'intérieur, le centre de gravité ne change pass quels que soient le mouvement et les forces développées.

La quantité de mouvement du boulet est  $m \frac{dy}{dt}$ , celle de la pièce de  $m = \frac{dy}{dt}$ est m'  $\frac{dy'}{dt}$ . Cherchons celle de la charge. Nous avons vu que  $\frac{1}{t}$ masse de l'unité de longueur de la charge est égale à # ; considérons maintenant une tranrons maintenant une tranche de la charge est égale  $\frac{i}{x}$ ; consiment netite  $\frac{d}{x}$ ; so maintenant une épaisseul infinient petite  $\frac{d}{x}$ ; so maintenant une épaisseul infinient petite. niment petite dx: sa masse sera  $\frac{\mu}{\pi} dx$  et la vitesse  $\overline{H}^i$  ages. tité de mouvement sera donc  $\frac{dz}{dt} = \frac{\mu}{\alpha} dx$ . En intégrant cette expression entre les limites déterminés de la contra del contra de la contra del la contra de la contra de la contra de la contra del la co sion entre les limites déterminées par la longueur de la configuration de la configur c'est-à-dire, par les valeurs de x pour les tranches x=2, x=x, nous aurons la x = 2, x = x, nous aurons la quantité de mouvement de la charge entière ; ce sera donc

donc
$$\int_{c}^{\alpha} \frac{dz}{dt} \frac{\mu}{\alpha} dx = \frac{\mu}{\alpha} \int_{c}^{\alpha} \frac{dz}{dt} dx.$$
and the est done alors

La quantité de mouvement de tout le système est donc alors

$$m \frac{dy}{dt} + m' \frac{dy'}{dt} + \frac{\mu}{\alpha} \int_{0}^{\alpha} \frac{dz}{dt} dx.$$

Cette somme est égale à une quantité constante et comme dans la pratique la pièce est  $\frac{1}{2}$  proposition quantité constante et comme dans la proposition par quantité constante et comme dans la proposition de la p pratique la pièce est à l'état de repos au moment où le phénome jos-commence, la somme de la chaque joscommence, la somme des quantités de mouvement à chaque instant doit être nulle, et par

nt doit être nulle, et nous aurons l'équation 
$$m \frac{dy}{dt} + m' \frac{dy^s}{dt} + \frac{u}{a} \int_a^a \frac{dz}{dt} dx = 0$$
. (A)

Nous allons chercher une deuxième équation entre les quantités

 $^{\mathfrak{p}}$  et  $_{t'}$  ou  $\frac{dy}{dt}$  et  $\frac{dy'}{dt}$  Pour l'obtenir nous nous servirons du principe des forces vives, en vertu duquel la somme des forces vives d'un Système en mouvement, est après un certain temps, égale à la force vive possédée au commencement du mouvement, augmentée du double de la quantité de travail développée pendant ce temps. Or la force vive d'un corps est le produit de sa masse par le carré de sa vitesse: nous aurons donc ici pour la somme des forces vives

$$m\left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + m'\left(\frac{dy'}{dt}\right)^2 + \frac{\mu}{\alpha}\int_0^{\alpha} \left(\frac{dz}{dt}\right)^2 dx.$$

Cherchons maintenant quelle est la quantité de travail développé dans le tir du canon pendant le temps t.

 $N_{\text{Ous avons}}$  appelé p la pression sur l'unité de surface dans une tranche queiconque, après le temps t. La valeur de p est variable, elle est donnée en fonction de la densité par la formule 1. 841 (904 ρ) 1-1-0,365 ρ de Rumfort. Cette pression a lieu sur  $\frac{\log r}{\log n}$  de Rumort. Octo produc de la tranche considérée et puisque c est le rayon  $\frac{\log r}{\log n}$  $_{\rm c}^{\rm de}$   $_{\rm c}^{\rm ame}$ , la pression sur la tranche entière sera  $_{\rm c}$   $_{\rm c}^{\rm a}$   $_{\rm c}^{\rm ame}$ 

Cherchons quel est le chemin parcouru par une tranche élémentaire pendant le temps t; x étant la distance au fond de Pane d'une tranche de poudre et dx son épaisseur, z la distance  $d_a$ de cette même tranche après un temps t, son épaisseur sera différentielle de z pris par rapport à x seulement, c'est-à- $\operatorname{dire}, \ \frac{dz}{dx} \, dx$ 

$$\frac{\mathrm{dire}}{\mathrm{d}x}, \ \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} \, \mathrm{d}x$$

La différence de ces deux quantités ou  $\frac{dz}{dx}$  dx-dx sera donc Pallongement de la tranche élémentaire dx pendant le temps t.  $p_{\text{endant}}^{\text{enement}}$  de la tranche élémentaire ax pendant. Pélément de temps dt le chemin parcourn ou l'allongement. h<sub>ent</sub> de la tranche aura été par conséquent,

$$\frac{d \mid \frac{dz}{dx} \, dx - dx \big)}{dt} = \frac{d^3z}{dx dt} \, dx \, dt.$$

eci étant le chemin parcouru , en le multipliant par la valeur  $\phi_{\rm a}^{\rm eq}$  étant le chemin parcouru , en le multipliant par  $\phi_{\rm a}^{\rm eq}$  force on  $\pi$  c  $^*$  p , nous aurons la quantité de travail élémente. taire développée par une tranche infiniment mince dx, pendant  $y^{\mu}$ instant infiniment court dt, ce sera

$$\left(\frac{d^2z}{dx,\ dt}\ dx\ dt\right)\ p\ \pi\ c^2.$$

Or le travail continue à se développer pendant tout le temps t; nous aurons donc en intégrant cette expression, le travail d'une tranche pendant le temps t. Ce sera ainsi pour une tranche quelconque, « c°  $\int_{a}^{t} p \; \frac{d^{2}z}{dx.dt} \; dxdt$ ; intégrale qui devra être  $p^{rise}$ ,

comme l'indique la notation, depuis t=0 jusqu'à t=t'. Pour avoir maintenant cette quantité de travail, pour toutes les tranches ou pour la charge totale, il faudra intégrer de nouveau entre les limites fournies par les tranches extrêmes pour les quelles x=z, et x=z, nous aurons donc ainsi  $< c^2 \int_0^x \int_0^t \frac{d^2z}{dx_1 dt} p dx dt$ pour la quantité totale de travail développé. Il faut donbler cette expression pour l'égaler à la somme des forces vives, ce qui donne

 $2 * c^{2} \iint_{0}^{\infty} \frac{d^{2}z}{dxdt} p dx dt = m \left(\frac{dy}{dt}\right)^{2} + m \left(\frac{dy'}{dt}\right)^{2} + \frac{\mu}{z} \int_{0}^{z} \left(\frac{dz'}{dt}\right)^{2} dx \dots (B)$ 

On a ainsi deux équations A et B entre  $\frac{dy}{dt}$  et  $\frac{dy'}{dt}$  ou  $\frac{e^{-e^{t}}}{dt}$ qui déterminent le mouvement du projectile et de la  $\frac{dy}{dt}$  of feu. Quant à la densité  $\frac{dy}{dt}$ feu. Quant à la densité e, elle peut être exprimée en fonction la position du projectile. la position du projectile. En effet, l'épaisseur d'une tranche aux mentaire dx étant devenue  $\frac{dz}{dx} dx$  après le temps t, l'espace que les gaz companye les gaz occupent au bout du temps t est à l'espace qu'ils occuperraient si le projection. raient si le projectile ne s'était pas déplacé comme

 $\frac{dz}{dx} dx - dx \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^3 \stackrel{\mathbf{D}}{\circ} \operatorname{est} \hat{a} dx - dx \left(1 - \frac{t}{t'}\right)^5 \stackrel{\mathbf{D}}{\circ}$ A l'aide de cette proportion l'on obtient pour la valeur de  $\ell$ 

$$\zeta = \zeta^{2} \frac{1 - \left(1 - \frac{t}{\ell}\right)^{3} \frac{D}{\delta}}{\frac{dz}{dx} - \left(1 - \frac{t}{\rho}\right)^{3} \frac{D}{\delta}}$$

$$dz \quad \text{alphord} \quad \text{igal} \quad \vdots$$

A mesure que le projectile se déplace  $\frac{dz}{dx}$ , d'abord égal à

 $\Gamma_{
m unit\'e}$ , augmente, et  $1-rac{t}{t'}$  diminue ; après un certain temps on hoeut négliger, le second terme du dénominateur, et  $\Gamma$ on a

$$\rho = \rho' \left( \frac{dz}{dx} \right)^{-1} \left( 1 - \left( 1 - \frac{t}{t'} \right)^3 \frac{\mathbf{D}}{\delta} \right)$$

Lorsque t approche d'être égal à t', on a simplement  $\rho = t' \left(\frac{dz}{dx}\right)^{-1}$ 

Substituant cette valeur de  $\varepsilon$  dans la formule de Rumfort, nous  $\frac{4u_{rons}}{rons}$  pour la pression exercée par les gaz de la tranche considérée,

$$p = 4.844 \left( \frac{905 \, \rho'}{dz} \right)^{1+0.362 \, \rho'} \left( \frac{dz}{dx} \right)^{-\epsilon} \dots (3).$$

Quant à p'il nous sera donné pour le cas où l'inflammation est

$$\mathcal{C} = D \frac{1 - \left(1 - \frac{t}{t}\right)^2}{1 - \left(1 - \frac{t}{t}\right)^2} \frac{\delta}{D} \qquad (4).$$

La solution de la question est donc tout-à-fait ramenée à une plustion d'analyse.

Plusieurs auteurs se sont occupés de la solution de cette question, en faisant diverses hypothèses dans un but de simplification: baniel Bernouilly est le premier qui ait essayé d'appliquer le caldax diverses circonstances qui accompagnent le mouvement des projectiles dans l'âme des bonches à feu. Il résout complètement en supposant que toute la charge est à l'état gazeux à l'origine du sont des projectiles. Il tient compte des pertes de fluide qui flieu par le vent du boulet et par la lumière du canon; mais la supposition que l'aire de chacme de ces ouvertures est trèsbollet dans l'âme quoique très-grande, est très-petite par port à celle avec laquelle les gaz s'échappent par l'une et par la tre des ouvertures.

 $<sup>^{</sup>m f}_{
m Hydraulique}$  , 10° chapitre.

Benjamin Robins (\*) s'est occupé ensuite de la même questione Il ne tient compte ni du vent ni de la lumière et il emploie me méthode purement géométique qui ne peut convenir que dans le cas où l'élasticité des gaz est proportionnelle à leur densité et où le projectile n'est sensiblement ébraulé qu'après la combustion lo tale de la poudre. Robins admet ces propositions comme des resultats d'expériences, tandis que Bernouilly ne les admet dans ses calculs que comme des hypothèses dont il reconnait ensuite l'inexactitude dans les applications aux vitesses initiales d'un pour let de 5 lancé verticalement avec diverses charges et dans den

Euler (\*\*) dans ses commentaires sur l'ouvrage de Robins, donne pièces de longueurs différentes. une solution analytique de la question ; il prouve d'abord question ; peut, sans erreur sensible, négliger comme l'ont fait Bernouilly et vement du boulet dans l'âme et le frottement contre les parois. Il tient compte de la rouse de la rous tient compte de la masse des gaz qu'une partie de la force motrice est employée à motte. est employée à mettre en mouvement, et reconnait que l'élaslicité du fluide n'est point misse. du fluide n'est point uniforme dans tout l'espace qu'il occupé; qu'elle est moire contrait que l'espace qu'il occupé; qu'elle est moins grande contre le boulet qu'au fond de l'appe el que, par suite la domité. que, par suite, la densité des gaz est variable dans toute leur per due. Il admet, malarié est due. Il admet, na densité des gaz est variable dans toute leur étable. Il admet, malgré cela, que cette inégalité de densité nes par leur partie de densité nes parties par leur cette inégalité de densité nes parties par leur parties par leur parties parties de densité nes parties par leur parties par leur parties parties parties par leur parties par leur parties parties parties par leur parties bien sensible et qu'on peut se dispenser d'en tenir compte pose donc l'uniformité. pose donc l'uniformité de densité des gaz dans toutes les la comme ainsi que leur formation instantanée, bien qu'il regarde cortain que l'inflançante. certain que l'inflammation de la poudre est successive. Il depute ensuite l'influence de la la la poudre est successive. Il public ensuite l'influence de la lumière et du vent , en suivant la marche que Bernouille. marche que Bernouilly, et en tenant compte cependant de la masse des gaz supposés d'une de

Lombard dans sa traduction de Robins et d'Euler (\*\*\*) s'est mieus ndu compte du sala rendu compte du phénomène et il a bien reconnu que la densilé; des gaz devait crotture. des gaz devait croître dans un rapport plus grand que la densilé; mais en adoptant de mais en adóptant de sentiment une tension proportionnelle au

Euler traduits par Lombard. (Di jon 1785).

<sup>(\*\*)</sup> Commentaires des nouveaux principes d'artillerie de Benjamin Robins , 1752.

(\*\*\*) Commentaires des nouveaux principes d'artillerie de Robins par Euler.

(\*\*\*) Nouveaux principes d'artillerie de Robins par Euler. (\*\*\*) Nouveaux principes d'artillerie de Robios par Léonard de traduits par Lombard.

<sup>carré</sup> de la Jensité, il est tombé dans une erreur inverse, ce rap-Port étant plus grand que celui qui est indiqué par les résultats des expériences spéciales faites sur ce sujet. Enfin Euler ainsi que tous les autres , ne tient aucun compte du recul de la pièce.

 $\stackrel{\textstyle ext{En}}{}$  4855 , M. Poisson (\*) a publié un mémoire de Lagrange sur le même sujet, dans lequel celui-ci suppose que la formation des 53z est instantanée et que leur tension varie comme une puissance constante de leur densité, ce qui n'est pas exact; il ne tient compte ni du vent ni de la lumière. Du reste le travail de Lagrange est très-remarquable, en ce qu'il arrive à la mise en équation de la question sans avoir recours aux principes des forces vives , et de la conservation du mouvement du centre de gravité.

Les équations que nous avons déterminées représentent les méthodes de ces différens anteurs , lorsqu'on y établit les modifications qui résultent des hypothèses particulières à chacun de leur

Ainsi pour revenir au système de Bernouilly qui supposait la pièce fixe, il faut faire m=x ,  $\mu=c$ , et n=4 . n étant l'exposant de Adans la valeur de p donnée par la formule de Rumfort.

Euler admet aussi que n est constant, mais il ne suppose plus u=0.

Lagrange en supposant la formation des gaz instantanée, trouve Stange en supposant la formațion des gaz matarile constant et égal à D, D étant la densité gravimétrique de la poudre. De plus il suppose que la tension croît comme une puissance <sup>co</sup>nstante de la densité , c'est-à-dire qu'en faisant

13-0 532 
$$s'\left(\frac{dz}{dx}\right)^{-1} = n$$
, et 1,841 (905  $s'$ )<sup>n</sup>= K

 $d_{\text{lig}}$  la relation  $p=1.844 \left( rac{905 s^2}{dz} \right)^{1+0.562} \left( rac{dz}{dx} \right)^{-1}$ 

$$p = K \left(\frac{dz}{dx}\right)^{-n}$$

l<sub>e double</sub> de la quantité de travail devient alors,

$$^{2} \pi c^{2} \text{ K} \iint_{0}^{z} \left(\frac{dz}{dx}\right)^{-\alpha} \frac{d^{3}z}{dx dt} dx dt.$$

J<sub>agurnal</sub> de l'Ecole Polytechnique , 24° cahier.

Cette expression pouvant se mettre sous la forme

$$2 \pi c^{\alpha} K \int_{s}^{t} \int_{s}^{z} \left(\frac{dz}{dx}\right)^{-\alpha} d\left(\frac{dz}{dx}\right) dx \text{ est égale à}$$

$$\frac{2 \pi c^{\alpha} K}{-n+1} \int_{s}^{z} \left(\frac{dz}{dx}\right)^{-n+1} dx + \text{constante}$$

Remarquant que pour t=z, on a z=x et  $\frac{dz}{dx}=1$ 

et par conséquent  $\int_s^x \left(\frac{dz}{dx}\right)^{1-n} dx = x = x$ , et qu'alors la quantité de travail développée est égale à zéro, on a c=α + const. d'où const. =-α,

et l'intégrale définie devient

$$\frac{2 \pi c^{2} K}{1-n} \left\{ \int_{c}^{z} \left( \frac{dz}{dx} \right)^{z-n} dx - x \right\} \dots (C)$$

formation des gaz ne peut-être admise. En effet, s'il en était ainsi d'après ce que nous d'après ce que nous avons vu , les parois des bouches à feu au-raient à supporter des raient à supporter des pressions énormes, qui pourraient aller al delà de 25000 atmosth delà de 25000 atmosphères , quelque petite que fit la chaffe , comme il résulte des expériences de Rumfort , dans lesquelles la plus forte charge. plus forte charge employée n'était que de 1º66 ou 5600 de la charce d'une pièce de 94.

Aucune bouche à feu ne pourrait résister à de pareilles tensions; expérience a prouvée. l'expérience a prouvé au contrait résister à de pareilles reparence de prouvé au contraire, qu'avec les plus fortes charges admises pour le collère. ges admises pour le calibre de 24 la tension développée ne dépassait pas le dixième de 24. sait pas le dixième de celle qui est donnée plus hant. Les résultats

Quant à l'hypothèse doivent être rejetés. Quant à l'hypothèse que n est constant, elle approche p augrérité quoiqu'elle na sait fournis par cette hypothèse doivent être rejetés. la vérité quoiqu'elle ne soit pas exacte. En effet, quand  $\rho$  mente  $(dz)^{-1}$ mente  $\left(\frac{dz}{dx}\right)^{-1}$  diminue, et il y a en partie compensation; cette compensation est entitée pensation est entière au moment où les gaz ont atteint la maximum, et dans la la la qui maximum, et dans les bouches à feu, leur produit p ne va le plus souvent qu'à // s ne descend que vers i (10 de sorte que n vurie entre 1,121 et 1,070

Si nous admettons que n est constant nous aurons

$$p=1,841 \quad (903)^n \quad \rho' \quad \left(\frac{dz}{dx}\right)^{-n} = K \quad \rho' \quad \left(\frac{dz}{dx}\right)^{-n}$$

Alors le deuxième membre de l'équation des forces vives ou le double de la quantité de travail développée par les gaz devient

$$2 \pi c^{2} \operatorname{K} \iint_{0}^{\infty} \rho'^{n} \left(\frac{dz}{dx}\right)^{-n} \frac{d^{2}z}{dxdt} dxdt.$$

Cherchons maintenant à appliquer ces deux équations aux cas les plus simples. La difficulté consiste à déterminer z en fonction  $\det_{x} \det_{x} \det_{x$ système des deux équations.

Dans les bouches à feu ordinaires le poids du système de la pièce et de l'affut est beaucoup plus grand que celui du projectile, mais le poids de la charge lui est trés-comparable. Il en résulte que la densité des gaz est plus grande vers la culasse que vers le projecile. Si au contraire le projectile était très-lourd et la charge faible, la vitesse des tranches serait assez faible elle-même et l'on pourrait supposer que la densité des diverses tranches est sensiblement constante ; cette densité , qui est en raison inverse du volume occupé , ne dépendrait plus alors que de la distance du projectile au

Dans ce cas  $\frac{dz}{dx}$  scrait proportionnel à y-y', y-y' est ici la distance du projectile au fond de l'ame, puisque y et y sont les denx valeurs particulières de z, toujours de signes contraires, qui désignent le fond de l'âme et la partie postérieure du projectile;

$$\frac{dz}{dx} = c \ (y - y')$$

 $\mathsf{l}_{\mathsf{nt}\acute{\mathsf{e}}\mathsf{grant}}$ cette équation par rapport à x nous aurons

 $dz = c \ (y-y') \ dx \ \text{et} \ z = c \ (y-y') \ x + c \ ,$  here à déterminer les deux constantes; or pour x = 0 on a x = y'; substituant, on a y'=c' d'où z=c (y-y') x+y'.

 $b_{\text{our } x=-2}$ , on a y=c u of y=c u

 $^{y}$  c(y-y')  $\alpha+y'$  d'où c  $\alpha\frac{y-y'}{y-y'}=1$ , donc  $c=\frac{1}{\pi}$ . D'où enfin  $z = \frac{1}{y} (y - y') \cdot r - |-y'| \cdot \dots \cdot (D)$ 

z Estainsi exprimé en fouction dex et il resterait à substituer cette valeur dans le système des deux équations (A), (B). On voit que nous sommes entrés ainsi dans l'hypothèse d'Euler qui admet que la densité est constante dans tonte l'étendue de la colonne des gaz. Mais cette hypothèse n'est convenable que quand la masse de la poudre est nulle, ou au moins tout-à-fait négligeable comme l'a admis Bernouilly.

Voici ce que deviennent les deux équations que nous avons obtenues en y substituant la valeur de z, en supposant  $\mu$  negligeable et en faisant y-y'=0 et  $\frac{dz}{dx}=0$ 

La première (A) devient, mv - m' v' = 0. . . . (A') quant à la deuxième (B), puisque  $\frac{dz}{dx} = \frac{\theta}{x}$ , la quantité de travail

quant a in decades 
$$(-)$$
  $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$   $= -1$ 

et l'on a

on a
$$m v^{\frac{1}{2}} m^{2} v^{2} = 2 = c^{2} K \left( \frac{\alpha}{1 - \alpha} \right) \left( \frac{\alpha}{\alpha} \right)^{1 - \alpha} - 1 \left( \dots \dots (B^{2}) \right)$$

Cette solution est plus générale que celle de Bernouilly, puisqu'on y arrive sans supposer que la masse du système est infinie ou que  $m=\frac{1}{2}$  On peut à l'aide de cette formule connaître la vitesse du boulet et de la bouche à feu pour chacun des points du trajet que le boulet effectue dans l'àme.

Les deux équations que nous venons de donner conviennent parfuitement au cas où la bouche à feu et le projectile sont sensés soumis à des forces attractives ou répulsives déterminées, qui agissent suivant une certaine fonction de la distance parcourue par le

Pour obtenir la valeur de t correspondante à une position quelconque du projectile, il faudrait combiner ces deux équations et on obtiendrait

ait 
$$t = \sqrt{\frac{(4-n)mm'\alpha^{-n}}{2\pi c \cdot K(m+m')}} \int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{\frac{d^{\frac{n}{2}}}{6^{4-n}-\alpha^{2-n}}}.$$
The passe gue la force accélérative qui agit sur le passe gue la force accélérative qui agit sur le passe gue la force accélérative qui agit sur le passe gue la force accélérative qui agit sur le passe gue la force accélérative qui agit sur le passe gue la force accélérative qui agit sur le passe gue la force accélérative qui agit sur le passe gue la force accélérative qui agit sur le passe gue la force accélérative qui agit sur le passe gue la force accélérative qui agit sur le passe gue la force accélérative qui agit sur le passe gue la force accélérative qui agit sur le passe gue la force accélérative qui agit sur le passe gue la force accélérative qui agit sur le passe gue la force accélérative qui agit sur le passe gue la force accélérative qui agit sur le passe gue la force accélérative qui agit sur le passe gue la force accélérative qui agit sur le passe gue la force accélérative qui agit sur le passe gue la force accélérative qui agit sur le passe gue la force accélérative qui agit sur le passe gue la force accélérative qui agit sur le passe gue la force accélérative qui agit sur le passe gue la force accélérative qui agit sur le passe gue la force accélérative qui agit sur le passe gue la force accélérative qui agit qui

Dans le cas où l'on suppose que la force accélérative qui agit sur le

Projectile est constante, n devient zéro, alors la première des deux <sup>équations</sup> reste toujours  $mv + m^{\prime}v^{\prime} = o$  , mais la deuxième devient  $m_{V^2} + m'_{V^2} = 2 \pi c^2 K (\theta - \alpha).$ 

L'expression du temps devient dans ce cas

$$t = \sqrt{\frac{2 \ m \ m' \ (\theta - \alpha)}{\pi \ c^{2} \ \text{K} \ (m + m')}}.$$

Si l'on veut s'approcher de ce qui se passe dans la pratique, il faut supposer que  $\mu$  est infiniment petit au lieu d'être nul ; la solution n'est plus alors qu'approximative et on a

$$\left(m + \frac{\mu}{3}\right) v + \left(m' + \frac{\mu}{2}\right) v' \Rightarrow$$

$$\left(m + \frac{\mu}{3}\right) v^{2} + \left(m' + \frac{\mu}{3}\right) v'^{2} + \frac{\mu}{5} \quad vv' = \frac{2 \pi e^{2} \text{ K } \alpha}{4 - n} \left\{ \left(\frac{\theta}{\alpha}\right)^{1 - n} - 1 \right\}$$
He downth a

Cette dernière formule est d'autant plus exacte, que la tranche considérée est plus près de l'origine du mouvement et que  $\mu$  est plus petit. Elle est donc applicable au mortier éprouvette pour lequel  $\mu$  est très-petit par rapport à m, puisqu'il n'en est que

Il faudrait cependant tenir compte de l'influence de la chambre, parce que la charge n'ayant pas le même diamètre que le projecble, les gaz changent de direction en s'écartant de l'axe pour se répandre sur toute la partie postérieure du projectile.

La formule ne serait donc rigoureuse que si l'éprouvette était construite ans chambre et contenait une gargousse de très-faible épaisseur et de même diamètre que le globe.

N<sub>0us</sub> avons établi les deux équations générales

$$m \frac{dy}{dt} + m \frac{dy'}{dt} - \frac{\mu}{\rho} \int_{0}^{z} \frac{dz}{dt} dx = 0$$

$$m \left(\frac{dy}{dt}\right)^{2} + m \left(\frac{dy'}{dt}\right)^{2} + \frac{\mu}{z} \int_{0}^{z} \left(\frac{dz}{dt}\right)^{2} dx = 2 \pi c^{2} \int_{0}^{z} p \frac{dz}{dxdt} dxdt.$$
Its lesquelles  $p$  doit être remplacé par

 $d_{
m ans}$  lesquelles p doit être remplacé par sa valeur tirée de la for-

$$p = 1,841 \begin{cases} 905. & \rho \cdot \left(\frac{dz}{dx}\right)^{-1} \end{cases} 1 + 0,562. & \rho \cdot \left(\frac{dz}{dx}\right)^{-1}$$

représente la densité des gaz telle qu'elle serait, si les gaz se resente la deusité des gaz telle qu'elle serant, si tes serant sent développés dans l'espace en arrière du boulet, c'est-à-dire 15 de la charge; elle ne varie qu'avec t et elle est donnée par les formules principles tout mules précédentes.

Mouvement d'un projectile dans l'ame.

Nous allons appliquer ces équations au mouvement des projets tiles dans les bouches à feu ordinaires.

A mesure que le projectile s'avance dans l'âme ,  $\left(\frac{dz}{dx}\right)^{-1}$  dimir nue et e' augmente par l'augmentation des gaz formés par la combustion continue des grains de poudre; le produit  $\rho = \left(\frac{dz}{dx}\right)^{-1}$  éprolitique des grains de poudre; le produit  $\rho = \left(\frac{dz}{dx}\right)^{-1}$ ve donc simultanément deux variations en sens inverse, et com<sup>100</sup> la valeur de p' croit très-rapidement dans les premiers instans, et qu'en contrains la contraine qu'au contraire la vitesse du projectile étant d'abord nulle, pub très faible, la variation de  $\left(\frac{dz}{dx}\right)^{-1}$  est d'abord très faible. Leur pro-

duit  $\frac{f}{dx}$  atteint bientôt une valeur voisine du maximum et cette  $\frac{dx}{dx}$ 

leur reste stationnaire pendant un certain temps. On peut do<sup>nc re</sup>

garder l'exposant  $1 + 0.562 \frac{e^2}{dx}$ , dans la valeur de p, com<sup>me</sup> ét<sup>ant</sup>

à peu près constant. On trouve , en effet , que la densité des gar avant qu'il y ait le ciarci avant qu'il y ait le cinquième du rayon des grains de pondre ce plètement brûlé, est érale 2. plètement brûlé, est égale à la moitié de la densité de la poudre co qui donne  $e^{i} = \frac{D}{2}$  comme dans le cas, où l'on suppose  $f_{in}^{in}$  tion instantante. tion instantanée. Après 3/10 du temps t' nécessaire à la combustion d'un grain , la densité d'un grain , la densité est 5/9 D; après 4/10 de t' elle est 3/5 D el c'est la valeur maximum. c'est la valeur maximum à laquelle elle peut arriver.

Si l'on cherchait à représenter par une courbe les branche successives des gaz développés, on aurait une première pranche très rapidement acces très rapidement ascendante, puis sensiblement parallèle à l'asc des abscisses pendant abscisses pendant un certain temps, puis s'abaissant rapidement vers ce même axe

En résumé, dès les premiers instaus le produit  $\rho^{2}(\frac{dz}{dx})^{-1}$  affeint valeur maximum. sa valeur maximum, puis varie très peu. L'exposant de la densité, ou 1+0.562  $\epsilon$ , dans la fouve ou 1+0,562  $\varepsilon$ , dans la formule qui donne la pression, se trouve

done très peu variable, et compris entre 1 et 1, 145 pour les canons en usage; d'après cela, on peut sans forte erreur le regarder constant pendant une partie de la durée du phénomène, et cette hypothèse facilite singulièrement le calcul.

Voici ce que devient alors la formule de Rumfort.

$$p = K \rho^n \left(\frac{dz}{dx}\right)^{-n}$$
.

Il reste à établir les relations qui existent entre les positions a d'une tranche quelconque du fluide et les variables indépendantes t et x, on Pemplacement d'une tranche en fonction de sa posiprimitive et du temps; nous allons chercher ces relations.

 $\mathcal{C}_{ ext{Onsidérons}}$  toujours une tranche élémentaire  $d\,x$  dont z est la  $\frac{distance}{distance}$  au fond de l'âme;  $\frac{dz}{dt}$  est la vitesse avec laquelle cette tranche se meut. L'accroissement de cette vitesse pour l'élément de  $\lim_{t\to\infty} \operatorname{est} \frac{d^2z}{dt^2}$ ; la masse de la tranche est  $\pi$   $c^2\mathrm{D} dx$ , D étant la densité de la poudre; la force motrice de cette tranche est donc représentée par  $\pi$   $e^2$   $\frac{d^2z}{dt^2}$  Ddx. Or cette force est due précisément la différence des deux pressions inverses qui agissent en avant et en arrière de la tranche et qui est  $\pi$  c :  $\frac{dp}{dx}$  dx. Nous aurons donc en égalant les deux expressions de la force motrice l'équation du  $\frac{dx}{dx}$ houvement du gaz qui sera,

$$\frac{d^3z}{dt^3} \, \mathrm{D} dx = -\frac{dp}{dx} dx. \, \dots \, (1)$$

Le denxième membre se trouve affecté du signe —, parceque la deuxième membre se trouve affecte du signe p produce p est de signe contraire à celle de p, vu que, quand p de p est de signe contraire à celle de p.  $\mathbf{t}_{\mathrm{den}}$  xième augmente, la première diminue.

Cherchons maintenant les équations du mouvement du projectile  $^{\rm 1de}_{\rm e}$ la bouche à feu. La force motrice du projetile est  $m\,\frac{d^2y}{dt^2}$  .

bulla comparer à l'action des gaz sur un grand cercle du propar la comparer à l'action des gaz sur un grand cerc. des primers d'action des gaz sur le boulet; l'action des gaz p<sup>9</sup>πe<sup>2</sup>, par suite nous aurous

$$m\frac{d^3y}{dt^3} = \pi \ c^3 \ p^{\prime\prime}. \ldots (2)$$

Nous obtiendrons de même pour la bouche à feu, au signe prés, à cause du sens inverse du mouvement

$$m' \frac{d^2y'}{dt^2} = -\pi c^2 p'. \dots (5)$$

p' et p'' sont évidemment ici ce que devient p quand  $x \Longrightarrow$  et quand  $x=\alpha$ , relation pour lesquelles nous avons vu que z=y, et z=y; remplaçons d'abord p par sa valeur dans l'équation

$$\frac{dz}{dt} \, \mathbf{D} \, dx = -\frac{dp}{dx} \, dx \; ;$$

or nous avons,

$$p$$
=K  $\rho^{n} \left(\frac{dz}{dx}\right)^{-n}$ 

d'où

$$dp = K \varphi^n d \left\{ \left( \frac{dz}{dx} \right)^{-n} \right\},$$

mais,

$$d\left(\frac{dz}{dx}\right)^{-n} = -n \frac{d^2z}{dx^2} \left(\frac{dz}{dx}\right)^{-n-1} dx$$

l'équation (1) devient donc,

$$\frac{d^{2}z}{dt^{2}} D = n K \rho^{2n} \frac{d^{2}z}{dx^{2}} \left(\frac{dz}{dx}\right)^{-n-1} \dots \dots (4)$$

Pour la deuxième, comme z=y dans le cas où  $x=\alpha$ , nons au ns

$$m \frac{d^2y}{dt^2} = \pi c^2 K \rho^{1n} \left(\frac{dy}{dx}\right)^{-n} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (5)$$

Par la même raison, l'équation (5) deviendra en remplaçant z par valeur y' correspondent sa valeur y' correspondante à x=2

$$m' \frac{d^2y'}{dt_2} = -\pi e^2 K \rho'' \left(\frac{dy'}{dx}\right)^{-n} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (6)$$

Les trois équations (4) (5) (6) savoir :

trois équations (4) (5) (6) savoir:
$$\frac{d^2z}{dt^2} D = n K \rho^2 \frac{d^2z}{dx^2} \left(\frac{dz}{dx}\right)^{n-t} m \frac{d^2y}{dt^2} = \kappa c^2 K \rho^{2n} \left(\frac{dy}{dx}\right)^n,$$

$$m \frac{d^2 y'}{dt^2} = -\pi c^2 \text{ K } \rho' \sqrt{\frac{dy'}{dx}} - \pi$$

sont des relations qui existent dans le mouvement de tout le système.

Il y a une méthode fort simple à l'aide de laquelle on peut trans-emer les premiers manière à former les premiers membres de ces trois équations de manière à

reconnaître immédiatement l'analogie qui existe entre eux , et à introduire comme variable des premiers membres la variable qui se trouve dans les seconds.

$$\frac{\mathbf{D}}{\mu \mathbf{K} \, \rho'^n} \, \frac{d^2 y}{dt^2} \left( \frac{dz'^n}{dx} \right) = \frac{n}{\mu} \frac{d^2 z}{dx^2} \left( \frac{dz}{dx} \right)^{-1} . \quad . \quad . \quad . \quad (7).$$

L'équation (5) , en divisant les deux membres par m et par  $\mu$  , puis en faisant passer D dans le premier membre , devient de même

$$\frac{\mathbf{D}}{\mu \mathbf{K} \rho^{\prime n}} \frac{d^3 y}{dt^2} \left( \frac{dy}{dx} \right)^n = \frac{1}{m_{\alpha}} \dots \dots (8)$$

L'équation (6) donne par la même transformation

$$\frac{\mathbf{D}}{\mu \mathbf{K} z'^n} \frac{d^n y'}{dt^2} \left( \frac{dy'}{dx} \right)^n = \frac{1}{m' z} \dots (9)$$

Il faut remarquer, que les trois premiers membres des équations (7) (8) (9) sont identiques à la valeur près dex, quifait changer la valeur de z et que l'équation (8) est relative à la tranche particulière l'équation x=z, l'équation (9) à la tranche pour laquelle x=z

Les premiers membres de ces équations se confondent donc , lorsqu'on y fait les hypothèses que nous venons d'établir; par suite, en égalant le deuxième membre de l'équation (7) tour à tour aux deuxièmes membres des équations (8) et (9), nous aurons substitué sels équations (7) (8) et (9), deux noutles équations dans lesquelles il y aura séparation des variables fons ;

Mi doivent être satisfaites pour toutes des valeurs possibles de z. Nons avons déjà détermine plus haut une valeur générale de z. en supposant que toutes les couches de gaz out la même deusité et que cette densité ne varie qu'avec le volume occupé par le gaz; cette valeur de z était  $z = \frac{y-y'}{\alpha}x + y'$ . Il est facile de voirqu'elle ne satisfait pas généralement : car si nous différentions par rapport à x nous aurons ,

$$\frac{dz}{dx} = \frac{y - y'}{z}$$

ďoù

$$\frac{d^2z}{dx^2} = 0$$

Nous aurons donc  $\frac{d^3z}{dx^3}$  == et par suite le 1er membre de nos deux équations (10) et (11) serait toujours nul. Pour satisfaire à cette condition il faudrait que m ou  $\alpha$  fût infini, ce qui ne peut pas étro dans le cas que nous considérons ; ou bien il faudrait que  $\mu$  fût égal à zéro , ce qui revient à la condition que nous avons trouvée plus haut.

plus haut.

Cette valeur de z ne satisfait donc pas à la question; ce  $\mathfrak{q}^{11}$  faut trouver, est une certaine fonction de x, la plus simple possible, à laquelle on puisse égaler le premier membre des équations (10) et (11) e

 $x=\alpha$  elle se réduit en effet à  $\frac{1}{m^2}$  et à  $-\frac{4}{m^2}$  pour x=0. On pourrait aussi au lieu de cette fonction introduire une tion du temps. Mais alors il faudrait que cette fonction fit déterniuée par des conditions nouvelles et arbitraires; comme par exemple, que les gaz eussent une certaine densité au bout d'un certain temps.

Nous n'entrerons pas dans le détail de ces hypothèses, et nous adopterons la relation que nous avons déterminée, ce qui nous donnera :

nnera: 
$$\frac{n}{x}\frac{d^3z}{dx^3}\left(\frac{dz}{dx}\right)^{-1} = \frac{z-\alpha}{m^2\alpha^2} \left(\frac{x}{m^2\alpha} + \frac{m(x-\alpha) + m^2x}{mm^2\alpha^2} + \frac{(m+m^2)x - m\alpha}{mm^2\alpha^3}\right), \quad (12)$$

Remarquous maintenant qu'en général

$$d \log_{\bullet} u = \frac{du}{u}$$

on aura

$$\frac{d^2z}{dx^4} \left( \frac{dz}{dx} \right)^{-1} = \underbrace{\frac{d^2z}{dx^2}}_{} \frac{d \log \frac{dz}{dx}}{dx}.$$

Par suite, nous pouvons intégrer l'équation (12) qui a pour pre-

mier membre  $\frac{n}{t}$ ,  $\frac{d \log \frac{dr}{dx}}{dx}$ ; opérant cette première intégration nous aurons.

$$\log \frac{dz}{dx} = \frac{\mu}{2n} \left( \frac{(m+m') x^2 - 2 m \times x}{m m' x^2} \right) + \log. \text{ constant.}$$

En effet

$$\int \left\{ \frac{x-\alpha}{m'\alpha^2} \, dx + \frac{xdx}{mx^2} \right\} \frac{x^2}{2x^2m'} \frac{\alpha x}{m'\alpha^2} \frac{x^2}{2m\alpha^3}$$

réduisant tout au même dénominateur cette expression deviendra

$$\frac{m_{x^2-2}m_{x'x^2+m'x^2}}{2m_{m'x^2}}$$
 at meme dénominateur cette expression deviendra  $\frac{m_{x^2-2}m_{x'x^2}}{2m_{m'x^2}}$  abstraction faite de la constante. Maintenant, en passant des les références de la constante.

<sup>Con</sup>stante. Maintenant, en passant des logarithmes aux nombres,

$$\frac{dz}{dx} = e^{-\frac{\mu}{2n} \frac{(m+m') x^2 - 2 m \alpha x}{m m' \alpha^2}} + \log c$$

011

$$\frac{dz}{dx}-c. e^{-\frac{\mu}{2n}\frac{(m+m') x^2-2 m x}{m m' \alpha^2}},$$

Parcequ'en général  $a = e^{\log a}$ 

On ne peut ρas intégrer les deux membres de cette équation ons cette nouvelle forme, mais on sait qu'on peut développer puissance quelconque de « base du système népérien en foncde son exposant et que généralement on a

$$e^{\frac{a}{1}} + \frac{a^{1}}{1 + \frac{a^{2}}{1 + 2 + 5}} + \frac{a^{3}}{1 + 2 + 5} + \delta^{a}$$

En employant ce mode de développement nous aurons

En emproyance 
$$\frac{dz}{dx} = c \left\{ 1 + \frac{\mu}{2n} \frac{(m+m') x^2 - 2m \alpha x}{m m' z^2} \right\} + \frac{\mu_s}{1, 2, 2, n^2} \frac{(m+m') x^2 - 2m \alpha x}{m m' \alpha^2} \right\} + \frac{\delta}{\sigma_s}$$
Sous

développement dont la loi de formation est facile à suivre. Sous cette nouvelle forme l'intègration de l'équation devient possible <sup>et</sup> donne en multipliant les deux membres par dx

$$dz = cdx \left\{ 1 + \frac{\mu}{2n} \left\{ \frac{(m+m')x^2 - 2m \times x}{m \ m' \times z^2} \right\} + \frac{\mu^2}{1 \cdot 2 \cdot 2^3 \cdot n^2} \right\} \dots \left\{ 2 + \int_{z_0}^{z_0} \left\{ \frac{1}{2} + \frac{\mu^2}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$$

d'où l'on tire encore

(a) I'on tire encore 
$$z=c'+cx\left\{1+\frac{\mu}{2n}\left(\frac{(m+m')}{m}\frac{x_{*}^{2}-2m}{m}\frac{\alpha}{n}\right)-\frac{\mu}{1,2,2^{2},n^{2}}\left(...\right)^{2}+J^{n}\right\}$$

La constante c' peut se déterminer par la condition que pour x=c, z=y' ce qui donne c'-y'; la valeur de c se détermine par la con dition que pour x=lpha, z=y par suite la valeur de z devient

Telle est la valeur générale de z. Elle représente effectivement utes les différentes colucies tontes les différentes solutions particulières trouvées jusqu'à présent. En effet: supposeur sent. En effet: supposons comme Euler  $\mu=\sigma$  , nous retemberons sur

$$z = \frac{y-y'}{x}x+y'$$

Si on conserve les termes où  $\mu$  entre à la première puissance, en gligeant celles où il est Anégligeant celles où il est élevé à des puissances supérieures et en opérant la division algabaixa. opérant la division algébrique, on retombe sur le résultat de Lagrange.

grange 
$$z=y'+\frac{y-y'}{\alpha}x+\frac{\mu(y-y')(x-z)x}{6nx^3}\frac{x+\frac{x}{m}+\frac{x-2x}{m}}{m}$$
.

Si maintenant on reporte la valeur z trouvée plus haut dans les eux éguations det encorvation deux équations déterminées en vertu du principe de conservation du monvement du contrat du principe de conservation du mouvement du centrede gravité et du principe de const on peut résondre courts. on peut résoudre complètement la question; mais il faut pour cla prendre la différentielle. prendre la différentielle de z par rapport à dt et ou a

$$\frac{dz}{dt} = \frac{dy'}{dt} + \frac{dy - dy'}{dt}. \text{ F}x$$

et par suite

et de même 
$$\int_{\sigma}^{\mu} \int_{\sigma}^{\infty} \frac{dz}{dt} \, dx = \frac{\mu}{\alpha} \int_{\sigma}^{\infty} \frac{dy'}{dt} dx + \frac{\mu}{\alpha} \frac{dy - dy'}{dt} \int_{\sigma}^{\mu} \mathbf{F} x \, dx$$

$$\frac{\mu}{\omega} \int_{\sigma}^{z} \left(\frac{dz}{dt}\right)^{2} dx = \frac{\mu}{\omega} \int_{\sigma}^{z} \left(\frac{dy}{dt} + \frac{dy - dy'}{dt} Fx\right)^{2} dx$$

expressions qui , développées , et après toutes réductions faites , donnent les deux équations suivantes :

$$\frac{dy}{dt} \left\{ m + \frac{\mu}{2} - \frac{\mu^{3}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6n^{2} \left( m^{2} - \frac{1}{m^{2}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6n^{2} \left( m^{2} - \frac{1}{m^{2}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4n \left( m - \frac{m^{3}}{m^{3}} \right)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3n \left( m - \frac{m^{3$$

et pour la deuxième

$$\frac{a_{1}}{3} \frac{1}{5} \frac{a_{2}}{2s_{3}} \frac{(2s)}{5n} \frac{(2s)}{m^{2}} \frac{32-1}{m^{2}} + \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \frac{(dy)}{(dt)} \right\} m^{2} + \frac{a}{5} \frac{1}{3} \frac{a^{2}}{2s_{3}} \frac{(2s)}{3n} \frac{23-1}{m^{2}} + \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \frac{1}{n} + \frac{1}{m^{2}} \right\} \left\{ -\int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \frac{ds}{dt} \right\} dx dt \right\}$$

$$= 2\pi c^{2} \int_{-\infty}^{\infty} p \frac{dsz}{dx dt} dx dt$$
(14)

On pourrait tirer de ces deux équations  $\frac{dy}{dt}$  ou v et  $\frac{dy'}{dt}$  ou v'<sup>en</sup> fonction de l'intégrale du deuxième membre qu'il s'agirait alors <sup>de</sup> résoudre et qui ne peut être intégré généralement que par approximation au moyen des quadratures.

On peut trouver de suite la valeur du temps, qui introduite dans le calcul, fait disparaître une variable indépendante. Cherchons  $\frac{p_{0ur}}{p_0}$  cela les valeurs de  $\frac{d^3y}{dt^3}$  et  $\frac{d^2y'}{dt^2}$  et retranchons les l'une de Pautre, nous aurons

$$\frac{d^3y}{dt^2} = \frac{d^2y'}{dt^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dt} - \frac{dy'}{dt}\right)}{dt}.$$

 $\hat{\mathbb{S}}_i$  nous différentions la valeur de z par rapport à t et que nous y and differentions in various z = y nous aurons one expressions  $x = \alpha$ , pour laquelle valeur z = y nous aurons one expressions  $z = \alpha$ . x = x, pour laquelle valenr z = y nous and x = y, qui sera la différentielle de y par rapport à t, de même pour x = y, qui sera la différentielle de y par rapport à t, nous  $y_i^{\rm equ}$  sera la différentielle de y par rapport a  $\iota$  ,  $\iota$  , nons  $x > {
m dans}$  la différentielle de z par rapport à  $\iota$  , nons  $x > {
m dann}$  y = y par  $x \to an x$  dans la différentielle de z par rapport à t; remplaçant y-y par t6.

heta, on pourra alors prendre heta pour variable indépendante. On aura donc

$$d \, \left( \frac{\underline{dy}}{\underline{dt}} - \frac{\underline{dy'}}{\underline{dt}} \right)$$

Pour la différentielle de z par rapport à t , dans laquelle on afait  $x{=}lpha$ , moins la même différentielle dans laquelle on a fait  $x{=}lpha$ . On peut intégrer cette équation après avoir multiplié les deux membres par  $2d\theta$  et l'on obtient ainsi

$$t = \sqrt{\frac{(1-n) D m m' \alpha^{1-n}}{\frac{\mu}{2} \frac{m-m'}{m m'}}} \sqrt{\frac{l}{\alpha} \sqrt{\beta^{1-n} - \alpha^{1-n}}}$$

l est la longueur de l'âme de la bouche à feu.

Dans cette valeur de t , on représente par  $\gamma$  l'expression.

Dans cette valeur de 
$$t$$
, on represente par  $y = 1 + \frac{\mu}{2 n m m^2} \frac{m^2 - 2m}{5} + \frac{\mu^2}{2 \cdot 2^2 \cdot m^2 m^2 \cdot n^2} \frac{8m^2 - 9m m^2 - 5m^2}{5 \cdot 5} + \frac{\mu^2}{5 \cdot 5}$ 

L'équation précédente pouvant s'intégrer par la méthode des quadratures on aura le temps t après lequel le projectile sera par-venu en un point qualer. venu en un point quelconque de la bouche à feu.

Si on veut avoir la densité des gaz qui est exprimée par par la faut mattre. il faut mettre pour c sa valeur dans l'expression de s et l'on a

$$\frac{dz}{ds} = \frac{\frac{y-y'}{z} e^{\frac{\mu}{2} \left(\frac{(m+m')}{m} x^2 - 2m \alpha x\right)}}{4 + \frac{\mu}{2nmm'} \left(\frac{m'-2m}{5}\right) + \frac{\mu^2}{2\cdot 2^2 \cdot m \cdot m'^2 n^2} \cdot \frac{m^2}{5} + \int_0^{\infty}$$

ou

$$\frac{dz}{dx} = \frac{1}{y} \frac{(y-y')}{\frac{\alpha}{w}} e^{-\frac{\mu}{2n} \left( \frac{(m+m')x^{*} - 2 m \alpha x}{m m' \alpha^{*}} \right)}$$

Si on veut avoir la densité des gaz près du projectile il faut faire z dans cette reletion  $x=\alpha$  dans cette relation, ce qui donne,

$$\frac{dz}{dx} = \frac{1}{\gamma} \frac{y - y'}{\alpha} e^{-\frac{\mu}{2n} \left( \frac{m' - m}{m' m'} \right)}$$

Puis la substituant dans le produit  $\rho'\left(\frac{dz}{dx}\right)^{-1}$ 

Pour avoir la densité à la culasse il faut faire  $x \Longrightarrow$  ce qui donne

$$\frac{dz}{dx} = \frac{y-y'}{\alpha} \cdot 1$$
 et alors  $\rho = \rho' \frac{\gamma}{y-y'}$ 

La densité maximum correspond comme on le sait au point Pour lequel la différentielle de cette densité est égale à  $\circ$  , c'est-à-

dire  $d(\frac{dz}{dx}) = 0$ ; cela a lieu quand  $x = \frac{m}{m+m}$ ,  $\alpha$ ; car pour que  $d(\frac{dz}{dx}) = 0$ ; cela a lieu quand  $x = \frac{m}{m+m}$ ,  $\alpha$ ; car pour que  $d(\frac{dz}{dx}) = 0$ ; cela a lieu quand  $d(\frac{dz}{dx}) = 0$ ; car pour que  $d(\frac{dz}$ il faut d'après l'équation (12) que

$$\frac{x-\alpha}{mx^2} + \frac{x}{mx^2} \longrightarrow \text{, d'où } x = \frac{m}{m+m'}\alpha.$$

En substituant cette valeur de x, le maximum de densité est donné par l'expression

Dans la pratique de l'artillerie cette densité maximum a lieu lrès près de la culasse, vers la lumière et elle est sensiblement relle qui a lien au  $\,$  fond de l'àme. Dans  $\,$  ce cas en effet m est très-Petit par rapport à m', environ  $\frac{4}{500}$ ; l'exposant de eest donc ex- $^{\rm be}$  hement petit puisque le terme  $\frac{m}{m^{r_2}}$  s'y présente. Cet exposant  $^{\text{log}}$  m, devient eneffet,  $\frac{4}{2n \times 270000}$  et par suite la valeur de

f devient sensiblement  $\frac{\ell \gamma}{y-y}$ , expression de la densité pour x=2, e<sub>est-à-</sub>dire à la culasse.

Les limites entre lesquelles varient les densités des différentes tranches sont très-rapprochées ; en effet , avec la charge de 4/5 du poids du boulet, on trouve que le rapport des densités extrêmes est de 1,139 à 1,156 vers la culasse.  $\Lambda$  la bouche de la pièce  $\cos$ différences sont encore moindres; par suite  $\frac{dz}{dx}$  varie très peu et or peut adopter sa valeur moyenne  $\frac{y-y^2}{x}$  qui facilite beaucoup l'intégration du second membre de l'équation (14) qui est

$$2 \pi c^2 \iiint_0^x p \frac{d^3z}{dx dt} dx dt.$$

En effet, sous le signe∫, au lieu de

$$p = \frac{d - dz}{dx} - dt.$$

peut mettre  $p = \frac{d \left( \frac{y-y'}{\alpha} \right)}{dt} dt$  et comme y-y' = 0, on obtient

pour le deuxime membre en question 
$$2\pi c^2 \iint_0^x p \, \frac{d^2z}{dxdt} dxdt = 2\pi c^2 \iint_0^x p \, \frac{d\left(\frac{y-y'}{\alpha}\right)}{dt} dxdt = 2\pi c^2 \iint_0^x p \, \frac{d^2z}{dt} dxdt$$
Comme on l'a dit, les densités variant très-peu d'une tranche timiles 2

Comme on l'a dit , les densités variant très-peu  $d^{ ext{ane}}$  tranche l'autre, p peut-être regardé. à l'autre, p peut-être regardé comme indépendant de x et imites z effectuer l'intégration relation zeffectuer l'intégration relative à cette variable, entre les limites z et  $\alpha$ , ce qui donne

$$2\,\pi\,c^{\flat}\,\alpha\, \oint\,p\,\,\frac{d\,\theta}{\alpha}$$

et il ne reste plus qu'à intégrer  $\int p d\theta$ . On obtient ainsi un changement de vaniel 1. gement de variable indépendante, et l'on peut intégrer cette expression par les quadres pression par les quadratures , quelque soit la forme  $\det P$  en la loi des tensions en fonctions  $\det P$  en  $\det P$  en la loi de  $\det P$  en  $\det P$ des tensions en fonction de la densité , en mettant pour p ses va-leurs successives à n leurs successives , à l'aide de la relation trouvée plus haut entre le temps t et l'écontent

D'après ce que nous venons de voir , les équations générales que un avons obtenues venons de voir , les équations  $g_{\mu\nu}$  avoiectile, le temps t et l'écartement du boulet à la culasse  $\theta$ nous avons obtenues entre les vitesses de la pièce et du projectile, déterminent ces quantités pour un instant ou pour une longueur d'âme donnée. La vitesse initiale, ou v, sert à calculer les effets du projectile ; la vitesse du recul de la pièce , on v', sert à calculer les efforts supportés dans le tir par les tourillons et par les affûts, ainsi que la résistance dont ils doivent être susceptibles ; enfin l'expression de la tension des gaz à un instant quelconque et pour toutes les positions du projectile , sert à déterminer la résistance dont les parois doivent être capables, et par suite les épaisseurs à donner au métal; ou sent l'importance d'une pareille détermination, qui fait éviter la construction de bouches à feu ou incapables de résister au tir, ou beaucoup trop lourdes.

Tels sont les calculs qu'il est nécessaire d'effectuer dans l'état actuel de la science, pour déterminer avec quelque chance de succès les différentes dimensions d'une bouche à feu susceptible d'un effet donné, ou réciproquement pour déterminer la résistance, et par suite la charge d'une pièce dont les dimensions sont données.

On peut encore se servir des formules que nous venons de donner, pour déterminer les vitesses initiales des projectiles dans les bouches à feu en usage: mais il faut, pour cela, prendre par expérience la vitesse initiale pour un calibre et en conclure les propriétés de la pondre employée afin de pouvoir calculer les vitesses initiales pour les autres calibres. C'est ce que l'on a fait pour les expériences de l'an XI. On avait construit des deux calibres de 24 et de 6 des pièces de longueurs d'âme différentes et portant depuis 11 jusqu'à 20 calibres. On a tiré ces pièces sous des inclinaisons différentes depuis 0° jusqu'à 10 degrés et à 10 coups par inclinaison différente. On a observé ainsi pour chaque longueur d'âme, une la vitesse initiale correspondante à la même charge ses observées:

<sup>&</sup>lt;sup>0</sup>n a ensuite calculé exactement les valeurs de ces vitesses initia-

les à l'aide des formules données précédemment, en tenant compte des pertes par le vent et par la lumière, ainsi que de la succession de l'inflammation et de la combustion. On s'est servi des résultats obtenus par Rumfort à l'aide de la relation entre les tensions et les densités des gaz, et voici la série des résultats obtenus par le calcul:

1457. 1445. 1452. 1419. 1404. 1588. 1570. 1549. 1522, 1290.

On voit qu'il est impossible d'obtenir une coincidence plus par faite entre les résultats du calcul et ceux de l'expérience. Il en a été absolument de même pour les vitesses initiales du calibre de  $^6$ correspondantes aux différentes longueurs d'âme et dont les valeurs observées ou calculées ont différé au plus de quelques pieds.

## Formes intérieures des Bouches à feu.

L'intérieur des bouches à feu se compose de trois parties distinctes: le canal qui sert à communiquer l'inflammation à la pour dre ou le legalité. dre, ou la lumière; l'espace occupé par la charge, espace qui se nomme chambre, comparte de c me chambre quand il est d'un diamètre ou d'une forme différente du reste de l'ame conserve de l'ame co du reste de l'ame ; enfin la partie de l'âme parcourue par le projectile. Nous nous accour jectile. Nous nous occuperons successivement de ces trois parties.

La partie de l'âme parcouru

La partie de l'âme parcourne par le projectile de l'âme parcourne par le projectile de l'ame parcourne par le projectile de l'ame parcenit être et contenir des fluides élastiques qui agissent sur lui, devrait être terminée par une surface qui terminée par une surface qui envelopperait toutes les positions successives que le projectile de sur cessives que le projectile doit prendre depuis l'origine de son mouvement jusqu'à sa sont: mouvement jusqu'à sa sortie de la bouche à feu. Il en est ainsi dans les armes à projectiles de dans les armes à projectiles forcés, parce que ceux-ci sont ordi-nairement en plomb, referb nairement en plomb, métal beaucoup plus mon que celui du ca-non et se moulent facilie. non et se moulent facilement sur la forme intérieure de l'ame; mais quand la projection mais quand le projectile est formé d'un métal non compressible, comme la forte : comme la fonte, il est nécessaire d'augmenter le vide de l'ane de la quantité dont un la quantité dont un projectile peut différer d'un autre afin qu'il ne soit pas arrêté de ne soit pas arrêté dans sa marche. Les boulets peuvent être lancés après avoir été rengia a après avoir été rougis au feu et prennent alors un diamètre de 9 à 11 points plus fort (1978). 44 points plus fort qu'à la température ordinaire; les pièces s'encrassent, et enfin de la température ordinaire; crassent, et enfin dans les canons de campagne, le boulet est enlouré de bandelettes qui le retiennent au sabot. Ces différentes considérations nécessitent une différence entre le diamètre de l'âme et celui du projectile : cette différence se nomme le vent , et doit être aussi petite que l'exécution du matériel et de la nature du service peuvent le permettre, afin de diminuer autant que possibleles pertes du fluide et le défaut de direction. Dans les canons de siége le vent est de 18 points ; il est de 12 dans ceux de campagne, réduit à 2 mm dans les obusiers de campagne et de siége, à 1 mm 1/2 dans l'obusier du calibre de 12 ; mais il reste de 5 mm dans l'obusier de côte.

Les projectiles sont sphériques, et l'avantage de cette forme consiste en ce que les centros de gravité de figure et de résistance coïncident toujours à très-peu près et que par suite il ne peut y avoir d'aussi grandes causes de déviations occasionnées par la résistance de l'air qu'avec une autre forme, et que de plus le projectile présente la même section dans tous les sens. Cette forme détermine celle de l'âme qui doit être un cylindre à base circulaire dans les cas ordinaires. Pour les armes à balles forcées comme les carabines, on creuse ordinairement des hélices le long de l'âme afin de communiquer aux projectiles un mouvement de rotation autour d'un axe tengent au premier élément de la trajectoire, et que ce mouvement symétrique, par rapport à la direction de cette trajectoire, n'occasionne de déviation en aucun sens; la rotation ayant lien par rapport au plus grand ou au plus petit axe princi-Pal, il y a permanence dans la position de cet axe et la justesse du tir en est plus assurée. Du reste l'hélice tracée dans le canon doit avoir une courbure fort allongée pour présenter un avantage réel.

On a construit quelquefois des armes dont la section perpendiculaire à l'axe n'était pas un cercle, ou dont l'âme n'était pas un cylindre droit. Ainsi les tromblons et les schouwalofs allaient en s'évasant les uns horizontalement et les autres coniquement four disperser les petites balles dont ils étaient chargés : quelques fusils anciens conservés dans les musées présentent pour section perpendiculaire à l'axe une espèce de trefle on une étoile. Toutes ses différentes armes ont été abandonnées.

Lorsqu'en l'an XI on fit des expériences sur les formes des bouches à feu, on voulut pour rendre les canons de 24 plus portatifs , diminuer de beaucoup leur longueur d'âme ; mais comme ces pièces tirées au 1/3 et même au 1/2 du poids du boulet, dégradaient en très-peu de coups les embrasures dans lesquelles leur volée ne pouvait entrer, on imagina les parasoufles qui sont des prolongements de l'âme avec un plus grand diamètre et une faible épaisseur.

Quelques auteurs Allemands et particulièrement en Suède le général Helwig , ont prescrit de terminer l'âme des canons près de la bouche par une portion conique, afin de préserver les projectiles desdéviations que causerait un chocen cet endroit qu'on y remarque. Ce mode de construction adopté par les Suédois a été entièrement abandonné par eux dans le nouveau modèle de 4851.

Le projectile devant à sasortie de la bouche à feu, se mouvoir suivant une trajectoire, l'axe de l'âme devrait en être le prolongement pour ne recevoir aucun choc. Euler a calculé que si l'âme formait un arc dont le rayon de courbure fut de 100 pieds, le boulet le parcourantavec une vitesse de 1500 pieds par seconde, sexercerait contre le canon, une pression qui serait 740 fois pils grande que son propre poids. On conçoit qu'un pareil choc, pièce est l'égère, puisse la soulever et par suite causer une déviation du projecticle.

L'âme des pièces éprouve dans le tir des dégradations qui finisement au refoulement de l'âme de le boulet repose, il se fait assez promptement un refoulement métal que l'on nomme logement du boulet. Dès que ce pagement fait atteindre au diamètre du calibre unaccroissement de 23 points, fait atteindre au diamètre du calibre unaccroissement de 23 points, la pièce est hors de service. Il peut encore se manifester dans longueur de l'âme d'autres refoulements que l'on nomme battemens; lorsqu'ils ont 21 points de profondeur et qu'en même temps le lorsqu'ils ont 21 points de profondeur et qu'en même temps le degement est aussi de 21 points, la pièce est encore mise hors de service.

On peut s'assurer que ces limites d'enfoncement du logement et des battemens sont précisément celles au-delà desquelles la pièce n'a plus de régularité dans le tir, et devient ce que lon appelle folle.

Supposons qu'une pièce ait un logement à l'emplacement du Projectile et un battement à la partie supérieure de l'ame. La ligne qui joindra les centres du projectile placé en l'un et de la de ces points, déterminera par sou intersection avec l'ase de pièce l'augle d'inclinaison sons lequel le boulet partant du loge.

ment vient frapper la paroi supérieure au battement; connaissant la vitesse dont le projectile est animé et la hauteur de ce battement, on pourra décomposer la force du choc en ce point, et déterminer la valeur de la force normale qui tendra à soulever la pièce.

Voici un tableau qui fait connaître en poids du boulet, les pressions capables de soulever une pièce, pour des battemens de 21 points situés à différentes distances du fond de l'âme, et la pression réelle qu'exerce le boulet partant d'un logement de 21 points.

Distances en calibres, du bat-

tementau fond de l'ame . 11, 12, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Pression nécessaire pour

soulever la pièce de 24 . 165. 156. 144. 135. » 120. » 107. id. de 16.. 184. 174. 161. 150. » 131. » 117. » id. de 12.. 186. 177. 165. 155. » 156. » 121.

Pression réelle exercée p 104. Par le boulet . . . . 220, 175, 430, 150, 112, 97, » 77, »

On voit que pour le 24 quand le battement est situé entre 15 et 14 calibres, la pièce peut être soulevée. Pour le 16 c'est vers 12 calibres que doit être le battement et enfin pour le 12 le battement doit être à un peu moins de 11 calibres du fond de l'âme.

Si donc les pièces ne sont pas assujéties par des surbandes comne dans les pièces de place et de côte, elles peuvent être facilement soulevées dès que le choc est assez rapproché de la culasse.

Si on suppose diminuée la profondeur du logement et du battement, les nombres 220, 175, etc. etc., qui représentent la pression réelle tendant à soulever la pièce aux différentes distances du fond de l'ame, décroissent très rapidement; et, avec quelques Points de moins seulement, la pièce ne peut plus être soulevée par le choc de son projectile. C'est donc précisément à l'époque où son tir est rendu complètement incertain par la profondeur du logement et du battement qu'une pièce est mise hors de service.

Quand une pièce a un logement de 25 points, les battements Sont promptement déterminés et croissent très rapidement. Le tir de la pièce devient tout à fait incertain, et le choe est quelquefois see violent pour briser le projectile. Si on continuait à faire usa-& d'une pièce ainsi détériorée, elle finirait par s'ouvrir au point % existe le battement.

Quand la pièce est montée sur un affit de siège ou de campa-

gue, les surbandes s'opposent au soulèvement de la volée et peuvent alors être faussées, comme cela arrive souvent. Dans ce cas la culasse réagit sur la vis de pointage et augmente beaucoup la fatigue de l'affût en ce point. Tout le système tend à tourner autour des crosses, mais comme le poids de la pièce est augmenté de celui de l'affût, le soulèvement de la volée n'a pas lieu généralement, à moins d'une rupture des surbandes ou du support de culasse; c'est ce qui est arrivé dans les épreuves d'un ancien obusier de montagne, dont le projectile avait une masse assez grande relativement à celle de la bouche à fe'u : cet obusier, pointé sous un angle de 10 degrés, reçut un choc si violent de l'obus, que la semelle fut brisée et que l'obus partit sous un angle de 18° au lieu de 10°.

Si le battement se manifeste dans la partie inférieure de l'ame, l'effet qui en résulte est inverse de celui que nous venons d'estrainer. Si la culasse est trop légère, c'est elle qui est soulevée, la volée baisse et on dit alors que la pièce saigne du nez, c'est ce qui est arrivé dans l'obusier de l'an XI auquel on a dû renoncer.

Si le battement a lieu en arrière des tourillons et dans la partie supérieure de l'âme, la volée peut encore baisser; s'il a lieu en dessous, entre les tourillons et la vis de pointage, l'effort du choc se répartit sur ces deux points et peut suffire pour briser l'affât; c'est pour cela que dans l'obusier de siège nouveau modèle, les tourillons sont placés à peu près vers le point où l'obus repose dans la bouche à feu.

Dans les pièces de campagne adoptées en Angleterre, pour éviter l'abaissement de la volée, on a assujéti la culasse à la vis de pointage; la pièce se trouve ainsi faire système avec l'affit et ne peut par conséquent être anssi facilement soulevée ou abaissée. Les battemens latéraux tendent naturellement à changer le plan vertical de la trajectoire, et la pièce cède, si les tourillons ne sont pas parfaitement fixés dans leurs encastremens.

parfaitement fixés dans leurs encastremens.

Du reste les mêmes inconvénieus pour la justesse du fir peurent aussi provenir d'un défaut de rectitude dans l'âme des bouches à feu. Anciennement on forait les canons à l'aide de méthodes peu précises, qui introduisaient souvent une excentricité très grande l'âme et de la surface extérieure. Il y a encore chez les russes des bouches à feu dont l'excentricité atteint jusqu'à un pouce,

Nous reviendrous plus tard sur cette excentricité.

D'après ce que nous veuons de voir, on sent qu'il est important d'empécher, autant que possible, la formation du logement du boulet et du battement. On a essayé d'y remédier par la composition même du métal des canons. On a reconnu que le bronze qui contenait moins de 10 pour cent d'étain n'était plus assez dur et permettait au boulet de pratiquer très promptement son logement. Quand la proportion d'étain passait 12 pour cent le bronze devenait plus dur, mais en même temps plus fusible. Il se formait des affouillemens et des taches d'étain, surtout vers le pourtour de la charge, où les pièces étaient promptement détériorées. Les limites entre lesquelles on doit faire varier la pôrtion d'étain sont donc si resserrées qu'on ne peut songer à améliorer le bronze.

On a essayé d'autres alliages, et tous out été reconnus inférieurs au bronze. Ainsi on a tenté d'introduire du fer dans le métal des canons, et les pièces ont encore moins bien résisté. On a encore cherché si des manchons en fonte ou en acier adaptés dans l'âme de la pièce vers le pourtour de la charge et du projectile ne remédieraient pas aux défauts du bronze et l'on n'a pas tardé à reconnaître que ce mode de construction était encore plus vicieux ; ces manchons étaient ou composés de douelle juxtaposées, ou tout d'une pièce. Comme les différens métaux ont des dilatations différentes, et que la température des parois d'une bouche à feu peut Passer de 0° à 80°, le manchon intérieur en s'échauffant plus que le bronze auquel il est soudé ou seulement adjacent, se dilate plus que lui et le comprime; quand la température s'abaisse pour revenir à l'état normal, le manchon reprend ses dimensions premières, mais le bronze refoulé n'y revient plus, parce que son élasticité a été dépassée par la pression. Il se forme ainsi un vide entre le fer et le bronze et le manchon qui alors ne se trouve plus soutenu pendant le tir, doit se fendre et se briser dans sa longueur. C'est effectivement ce qui est arrivé constanment avec ces sortes de

Une nouvelle raison pour laquelle le métal ne doit pas être trop hon, c'est la facilité avec laquelle il peut s'opérer un refonlement salour de la charge, dans le moment de son explosion. On a pensé comme il augmente la tension des gaz en arrière du boulet, puis-

qu'il diminue la perte du gaz par le vent, le métal se refonle évidemment d'autant plus qu'il est plus mon ; et par suite , si le logement du boulet est plus longtemps à se former à cause de la présence du sabot, il arrive aussi que le pourtour de la charge se détériore plus rapidement, et que le refoulement ou la dilatation de l'ame, daus cette partie, augmente avec plus de promptitude.

On s'occupe d'expériences relatives à un moyen de remédier à cette dégradation de l'âme; ce moyen consiste à diminuer un peu le diamètre de la charge et par suite à en augmenter la longueur. Ce mode de chargement est comme on le voit fondé sur ce que la pression diminue beaucoup quand la densité diminue très-peu. On atteint ce résultat en augmentant un peu le volume dans lequel les gaz peuvent se développer; alors la pression étant moins forte les parois du pourtour de la charge ont moins à souffrir et se détério rent moins vite. On peut objecter qu'il y a diminution d'action sur le projectile puisqu'il y a moindre tension des gaz. Mais le vide qui les de l'âme permet aux gaz de pénétrer plus rapidement dans les parties antérieures de la charge ; l'accélération d'inflammation obtenue aixei tenne ainsi, compense la perte de pression.

Le calcul a mis sur la voie de cette importante amélior<sup>ation que</sup>

des expériences doivent encore sanctionner.

Nous allons maintenant nous occuper spécialement de la p<sup>artie</sup> de l'àme qui entoure la charge. Elle a la forme la plus simple quand elle n'est, autre above. quand elle n'est autre chose que le prolongement de l'amb et ce mode de construction de l'amb et ce que le prolongement de l'amb et ce mode de construction de l'amb et ce que le prolongement de l'amb et ce que l'amb et ce que le prolongement de l'amb et ce que l'amb et ce que le prolongement de l'amb et ce que le prolongement de l'amb et ce que l'amb et ce que l'a mode de construction du pourtour de la charge est adopté pour toutes les bouches à fou de construction du pourtour de la charge est adopté pleins. toutes les houches à feu destinées à lancer des projectiles pleins, c'est-à-dire, nour les courant au c'est-à-dire, pour les canous. Les charges étant généralement au dessus de 1/6 du noids du les charges étant généralement de sur dessus de 1/6 du poids du boulet, doivent être renfermées dans de gargousses dont la longue gargousses dont la longueur est plus grande que le calibre du boulet. On concoit aisément let. On conçoit aisément qu'il y a un avantage réel à donner à le charge le moins de le confére de la charge le moins de le charge le charge le moins de le charge le charge le charge le charge le charge le moins de le charge le charge le charge le charge le moins de le charge le charge le moins de le charge le moins de le charge le moins de le charge le charge le moins de le charge le charge le moins de le charge le charge le charge le charge le charge le moins de le charge le charge le charge le charge le charge le moins de le charge le char charge le moins de longueur possible, pour diminuer d'un côté le temps nécessaire à company de la préce de temps nécessaire à son inflammation, et de l'autre la surface de parois en contact avent parois en contact avec les gaz, et qui tendent à leur enlever une partie de leur calorique. tie de leur calorique. D'ailleurs plus le projectile est près du fond de l'âme, plus le projectile est près dévelopde l'âme, plus le volume dans lequel les gaz peuveut se dévelop-per est petit et rues le volume dans lequel les gaz peuveut se de là per est petit et plus leur action sur le projectile est grande; de là il résulte cenendant un action sur le projectile est grande de la leur action sur le projectile est grande ent ou il résulte cependant un inconvénient, c'est que le refoulement ou la dilatation qu'éprouve le pourtour des fortes charges, augmente le vent du boulet lorsque celui-ci est placé contre les petites charges; mais au moyen de bonchons plus ou moins longs, on peut faire varier la position du projectile. L'expérience a prouvé que c'était un des meilleurs moyens à employer pour la conservation des pièces de bronze, bien qu'il ne puisse empêcher les dégradations ordinaires de s'y manifester à la longue. La dilatation du pourtour de la charge peut être très-considérable; car dans les expériences faites à Strasbourg, on a trouvé qu'elle pouvait aller jusqu'à 96 points, bien que la pièce donnât encore de bonnes directions dans le tir avec sabots.

Si Pâme était terminée par un plan sans arrondissement, il est facile de voir qu'il y aurait tendance du fond de l'âme à se séparer de la Partie cylindrique, suivant le cercle de jonction; et cela aurait lieu, quoique la dilatation du pourtour de la charge aille réellement en diminuant vers le fond de l'âme, à cause de la plus forte résistance qu'oppose le massif de la culasse. En effet, si un canon foré sans arrondissement du fond avait éprouvé une dilatation de 96 points, les génératrices opposées de la partie cylindrique, se seraient écartées de 4 lignes de leurs positions primitives et par suite les points d'intersection du diamètre du fond qui aboutil sur la courbe de jonction aux deux génératrices opposées, ne ponyant demeurer à la fois sur ces génératrices et sur le diamètre dont ils sont les extrémités, et cela ayant lieu pour tons les systèmes de génératrices opposées, il se serait mahifesté une fissure plus ou moins profonde suivant la circonberence de jonction et il y aurait en ainsi déchirement du métal sur tout le pourtour du fond. Pour remédier à cet inconvéh<sub>ient</sub>, on a raccordé le fond de l'âme avec la partie cylindrique par a<sub>be</sub> surface annulaire qui est susceptible de se prêter sans déchirement à la dilatation. Il est évident que plus l'arc du cerele euent à la ditatation. Il est evident que pins control de résis-bligateur sera grand, plus cette surface anunlaire offrira de résisdec. La forme hémisphérique est donc celle qui présenterait le ns de chances de déchirement ; mais comme elle entraînerait as de chances de déchirement ; mais comme ene ca... ginconvénients qui compenseraient et au-delà les avantages de de forme, on a adopté, pour les pièces de bronze, un raccordement forme, on a adopté, pour les pièces de bronze, un raccoule galaire dont l'arc générateur est décrit avec un rayon égal au galaire dont l'arc générateur est décrit avec un rayon égal au salibre, et pour les pièces de fonte avec un rayon égal au

1/s du calibre. Quant à la forme hémisphérique, outre les difficultés de construction qu'elle offrirait, elle ne permettrait pas à la charge de pénétrer jusqu'au fond de l'âme, ce qui amènerait la présence d'un vide préjudiciable à l'effet des gaz.

Le fond de l'âme des canons a été quelquefois rétréci, comme dans les anciennes pièces encampannées, soit pour diminuer l'espace réservé à la charge pour les projectiles creux, comme cela avait été pratiqué pour les boulets de pierre, soit pour faire disparatre le vent. Cette disposition qui, comme toutes les chambres, fixe la place du projectile et rend le vide en arrière constant, quelle que soit la charge, ne procure aucun avantage aux pièces longues, puisque le vent n'est détruit que dans les premiers moments de l'inflammation, où les fluides n'ont pas encore acquis leur maximum de tension: elle retarde aussi l'inflammation des fortes charges nécessaires aux projectiles pleins, puisqu'elle force à allonger les gargousses.

Mais pour les âmes courtes et pour les projectiles creux quiétant fancés avec de faibles charges relativement à leur poids, éprouvent le plus grand effet des gaz avant leur déplacement, ce rétrécissement de la chambre présente réellement de l'avantage.

La forme à donner aux chambres des bouches à feu très contres. comme les mortiers, a fait naître de longues discussions qui nont pas encore amené de convergence d'opinion. Les uns solitiement que les chambres cylindriques ont l'avantage, les autres l'accordent anx chambres tronconiques on l'avantage, les autres l'accompany formes out chambres tronconiques, et la vérité est que les deux company à l'accompany de la vérité est que les deux company de la vérité est que les deux de la vérité est de ont chaeune de l'avantage sur l'autre, suivant que le tir s'effectue à petites on grande. petites on grandes charges, et il est possible de s'en rendre comp-te. Supposone de la companya te. Supposons d'abord que la charge soit très-petite, si la chambre est extindrions, de est cylindrique, les gaz agissent sur une moins grande surface de la bombe, la vita en la bombe, la vitesse de celle-ci est moins grande, et la combustion de la clurree est also de la charge est plus complète, l'orsque la bombe sort de l'aure. Si la chambre est tropparie la chambre est tronconique , la vitesse initiale de la bombe est plus grande et il v. a. nue grande et il y a une partie de la charge qui est encore lorsque la hombe franche. lorsque la bombe franchit la tranche de la bonche ; il y a donc me partie, des gaz dont l'accept partie des gaz dont l'effet est perdu; d'un antre côté, les gaz sont en contact d'une vlus en contact d'une plus grande surface et perdent, par suite, de leur tension : dans le constitute de leur tension; dans le cas de petites charges la chambre cylindrique offre done un avantage sur la chambre tronconique.

Mais si la charge est grande, la chambre tronconique reprend l'avantage, parce que la bombe reçoit une impulsion très-grande à cause de la partie de la surface qui est exposée à l'action des gaz. Cette surface est beaucoup moindre pour la bombe tirée dans le mortier à chambre cylindrique et la différence d'action ne peut être compensée par la différence de surface en confact avec les gaz au premier moment.

Voici un tableau comparatif des portées des mortiers à chambre cylindrique et à chambre tronconique pour les mêmes charges. On y voit effectivement l'avantage demeurer aux premiers pour les petites charges et passer ensuite aux seconds pour les grandes charges.

| PORTÉES | DES | MORTIERS | A | CHAMBRES |
|---------|-----|----------|---|----------|
|---------|-----|----------|---|----------|

|               | CHARGES.               |                    |                                        |                  |
|---------------|------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------|
|               |                        | CYLINDRIQUES.      | TRONCONIQUES.                          |                  |
|               | ( 0 <sup>kil</sup> ,50 | - 456 <sup>m</sup> | -                                      | 590m             |
| Mortier       | 0,75                   | <del>- 790</del>   |                                        | 695              |
| de 10 ponces. | 1,00                   | - 1060             | -                                      | 969              |
|               | 7 3, 20                | - 1290             | -                                      | 1297             |
|               |                        | ))                 | -                                      | 2550             |
| 35 .          | 5,60                   | - 2550             | -                                      | 2750             |
| de 8 pouces.  | 0 <sup>kil</sup> ,25   | 525m               | -                                      | 210 <sup>m</sup> |
| Ponces.       | 0.60                   | - 775              |                                        | 540              |
| Un avantage   | très-const             | - 1250             | ************************************** | 1508             |

Un avantage très-grand de la chambre troncouique dans le cas des grandes charges est de répartir l'action des gaz sur un plus grand nombre de points du projectile et par suite de dibien il arrivait souvent dans le tir du mortier de 12 pouces i chambre cylindrique du système de Vallières que la bombe alon comme plus muisible qu'ntile. Cet inconvénient ne se présente les actuellement dans le tir des mortiers de 12 pouces à la Gomer. (In pourrait s'étouner de ce que, malgré ce grave inconvénient, la discontinné à se servir des mortiers de 12 pouces à chambre ce la de Gribeauval, si on ne savait quel était alors le mode de Chargement decette bouche à fen. Pour y introduire la charge et la bombe, les servants plaquient le mortier verticalement

et entre la charge et la bombe interposaieut une couche de terre très-fine, qui était destinée à atténuer le choc des gaz sur le projectile. On pointait ensuite le mortier, on allumait la fusée de la bombe puis on donnait le feu à la charge. De cette manière la bombe se trouvait ménagée et on évitait la rupture. C'est de cette ancienne manœuvre que l'on a conservé comme un des armemens nécessaires au service d'un mortier, le sac à terre dont l'usage est borné aujourd'hui à nettoyer la bombe et l'âme du mortier.

On a essayé à plusieurs reprises de construire des pièces de siège avec un rétrécissement au pourtour de la charge; ainsi l'on a fait en l'au XI des expériences sur deux canons de 16 dont l'un était encampanné et l'autre cylindrique. Dans le premier la chambre était légèrement conique et avait 48 pouces de longueur et 5 pouces 9 lignes de diamètre au fond, de sorte que le boulet était plus loin du fond de l'âme que dans l'autre pièce; la charge était au 1/5 du poids du bonlet. On tira ces deux pièces sous des angles de 0° à 10° et à 40 coups par pièce.

La somme des portées de la pièce encampannée fut de 7277 toises tandis que la somme des portées de la pièce cylindrique fut 7605 toises. La vitesse initiale moyenne fut de 1415 pieds pour la première et de 1460 pour la seconde. On voit donc que dans ces expériences l'avantage est resté au canon cylindrique sans chambre. Le résultat pourrait être différent si les charges occupaient moins de 1 calibre de longueur d'âne.

Avant de fixer définitivement la forme à donner à la chambre des obusiers du nouveau modèle, on a fait de nombreuses expériences sur les avantages et les inconvénieus des différentes espèces de chambre que l'on pourrait adopter pour ces bouches à feu. Ainsi dans les épreuves faites en 1819 à Lens et à Straslour de la comparait de de pouces, et de 24, d'environ de bourg sur les obusiers de 6 pouces, et de 24, d'environ de calibres de longueur, on s'est servi comparativement d'obusiers à chambre couique allongée et courte, à chambre cylinstrique et enfin sans chambre. Les charges successivement employées ont été de 5, 4 et à livres de poudre pour l'obusier de 6 pouces, et l'on a tiré plus de 50 coups par inclinaison différente et l'on a pu comparer les vitesses initiales imprimées à l'obus par la même charge dans ces différentes bouches à feu.

La chambre conique allongée, dans laquelle la charge occupait bujonrs en longueur plus du double du diamètre moyen, eut constamment le désavantage. La chambre conique courte, eut l'avantage à la charge de 5 livres qui avait une longueur un peu plus grande que son diamètre moyen. La chambre cylindrique partagea avec elle l'avantage à la charge de 4 livres et eut mêmeune légère supériorité; la charge de 4 livres occupait une longueur un peu moins grande que son diamètre. Enfin cette chambre cylindrique eut complètement l'avantage à la charge de 5 livres, qui occupait une longueur égale à son diamètre. L'âme sans chambre, dans laquelle la charge eut toujours une longueur moindre que son diamètre, était un peu inférieure aux deux précédentes et se rapprocha toujours beaucoup de la moyenne. Il est probable qu'elle eut pris le dessus si les charges eussent été encore plus grandes.

Voici le tableau des valeurs comparatives des vitesses initiales obtenues, dans cette série d'expériences.

Vitesses initiales des obusiers avec obus de 6ºº.

| CHARGES                                                |                     | A CHAMBR        | SANS                 |              |              |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|
| POUDRE.                                                | conique<br>allongée | conique courte. | cylindri-<br>que.    | CHAMBRE.     | MOYENNE.     |
| 5 livres.                                              | 1121pi              | 1168pi          | 4115pi               | 1112pi       | 1129pi       |
| 5 livres.                                              | 1178                | 1252            | 1240                 | 1213         | 1216         |
| Moyenne général                                        | 1219<br>1175        | 1262            | 1275<br>1210         | 4259<br>4488 | 4249<br>4498 |
| Sommes des portées  loute charge.  lins le rapport des | 20504toi            | 20510toi        | 20245 <sup>toi</sup> | 19462toi     | 77 °         |
| mbres.                                                 | 406                 | 410             | 405                  | 459          | 31           |

la expériences n'ayant pour but que de déterminer la forme de dambre capable de donner la plus grande vitesse initiale, on a 18.

adopté la chambre cylindrique en modifiant un pen son mode de construction.

D'après le tableau qui précède on voit que dans les bouches à fen allongées, la présence des chambres et leur forme, ne donnent à la vitesse initiale que de très-faibles variations qui tiennent plutôt à l'influence des charges, c'est-à-dire, à l'augmentation du temps d'inflammation de cette charge, quand elle est plus allongée.

Dans les bouches à feu très-courtes au contraire, l'influence des chambre se fait beancoup plus sentir, principalement à cause des différences de capacité et de surface des parois, qui font varier les tensions et les températures des gaz, et ensuite parce que ces gaz, n'agissant que pendant un temps très-limité ne peuvent compenser les différences, pendant les instants qui suivent le déplacement du projectile. Comme la nature de la poudre a une influence très-grande sur l'effet auquel le projectile est soumis, on voit qu'il serait avantageux de pouvoir combiner la forme de la chambre des bouches à feu avec les propriétés de la poudre employée, c'estait dire faire dépendre leurs formes et leurs dimensions des vitesses de combustion et d'inflammation de la pondre,

On a construit des chambres sphériques dont on pensait obtenir de très-grands avantages. Ces chambres raccordées avec l'ame par un cylindre d'assez faible diametre offraient effectivement Fasantage de contenir une charge d'un poids donne sons la plus petitesur-face possible. Le projection face possible. Le projectile qui reçoit l'action des gaz sur que très petite portion de le gaz sur que très petite portion de la surface se ment un pen moins rapidement dans les premiers moment de la surface se ment un pen moins rapidement dans les premiers moment de la surface se ment un pen moins rapidement dans les premiers moment. les premiers moments de l'explosion de la charge; mais dès qu'il a été déplace, les are qui été déplace, les gaz qui se répandent dans l'âme forment une gerbe fortement épayeurs fortement épanonie et cette expansion subite diminue leur température et long temperature et long temperat rature et leur tension. L'effet avantageux du premier instant se trouve donc comme de l'effet avantageux du premier instant se tronve donc compensé par une perte de tension très-grande; d'ail-leurs les gaz en leurs les gaz en se développant dans la chambre sphérique out une température une température et une tension beaucoup plus élevées que dans toute autre chambre. toute autre chambre; les parois et surtout celles de l'orifice éprou-vent en consequence. vent en consequence des dégradations très-fortes et très-rapides et les affirts enx-manos les affitts enx-mêmes sont très tourmentés par ces sortes de bou-ches à feu. Ces discourre les tourmentés par ces sortes de bouches à fen. Ces diverses considérations ont fait complétement renoncer aux chambres spheriques qui avaient été employées dans les canons dits a l'Espagnole et les mortiers.

Il résulte de tout ce que nous avons dit sur les chambres, qu'avant de les employer il faut considérer le volume de la charge dont on doit se servir, et recomaître si celle-ci occupenne longueur plus ou moins grande qu'un calibre de l'âme. La dimension qui produit un cylindre équilatéral est précisément la limite au-dessous de la-quelle l'emploi de la chambre est avantageux, tandis qu'il est désavantageux, au-dessus; puisqu'alors il forcerait à allonger la gargousse en diminmant sensiblement la durée de l'inflammation.

Dans tous les obusiers nouvellement construits, la chambre est cylindrique; mais le raccordement de cette chambre avec l'âme varie suivant que l'obus doit être ou ne pas être ensabotté. Comme l'obusier de siège peut être mis en batterie en arrière des cheminemens de l'assiégeant, on ne doit pas, avec cette bouche à feu, faire usage des sabots dont les éclats pourraient blesser les hommes postés en avant; il faut que l'âme soit assez courte pour que Pobus puisse être mis en place à la main; alors le sabot devient inutile, et la chambre de ces obusiers est raccordée avec l'ame par un arrondissement dont le rayon est le même que celui de l'âme, forme qui permet à l'obus d'être placé contre la charge. Pour les antres obusiers qui sont destinés à lancer leurs projectiles avec une grande vitesse, il faut que l'âme soit longue et par suite que l'obus , qui ne pent être mis en place à la main , soit ensabotté. Dans ce cas le raccordement de la chambre avec l'âme se fait par une <sup>Surface</sup> conique dont les arêtes vives sont remplacées par des parlies annulaires tracées avec le rayon de l'âme pour rayon. Le sabot est conique et vient s'adapter dans le raccordement; les arêtes vives étant supprimées laissent un vide qui n'a pas d'inconvé-Nient dans le tir des obns ; l'arrondissement serait d'ailleurs bienlôt produit par le seul passage des gaz, s'il n'était formé à l'a-

Dans l'épronvette, on laisse subsister l'arête vive de raccordement pour obtenir plus de précision dans les éprenves de la l'oudre. Cette arête s'émonsse cependant assez vite : aussi les branvettes neuves sont-elles beaucoup plus précises que celles li ont servi souvent.

dest une dernière espèce de chambre qui a été fort en usage da<sub>ns</sub> le système d'artillerie de Vallières, et qu'on nommait chambre porte-fen. Comme on n'employait pas alors les grains de

lumière, les gaz en s'échappant avec une très haute température, mettaient bientôt en fusion le bronze des parois du canal de la Inmière. Ils lui faisaient éprouver de grandes dégradations, et leur action repétée mettait promptement les pièces hors de service. On imagina alors de terminer l'àme des canons par une chambre cylindrique de petites dimensions et au fond de laquelle aboutissait la lumière. Cette chambre avait pour le 24 une longueur de 2 pouces 6. lig et un diamètre de 1º0 6 lig; pour le 16 elle n'avait que 1º0 10 lig de longueur et un diamètre de 4º0. De cette manière l'épaissenr du métal autour de la chambre porte-fen était beancoup plus grande et le canal de lumière plus long. La chambre porte-feu contenait environ 2 onces de poudre, capable d'opérer un petit déplacement de la charge et du boulet avant l'action de la charge entière; de sorte que le boulet ne partait pas aussi brusquement et que la tension maximum des gaz n'avait lieu que lorsqu'il était déjà plus avancé dans l'âme. Les gaz se dégageaient anssi en moins grande quantité par la lumière et par suite les dégradations qu'elle eprouvait étaient plus faibles. On doit peut-être attribuer à présence des chambres porte-feu , la durée des canons de Louis XIV, qui, fondus au même titre et par les mêmes méthodes que nos canons actuels, ont cependant mienx résisté aux sièges nont breux entrepris par les armées de ce prince. Cet avantage dans d'ailleurs plus que compensé par la difficulté réelle qu'il va a nettoyer les chambres de petit diamètre, et par les précaulions multipliées que nécessite l'introduction de la charge, on a di renoncer à ce mode de construction.

## Lumière.

Le canal de la lumière doit être aussi petit que le service pent le permettre, parce que plus la quantité des gaz qu'elle laisse échapper est grande, plus elle s'échauffe et plus facilement elle se dégrade. Pour éviter la fusion des parois de la lumière, lorsqu'on a renouce aux clambres porte-feu, on a d'abord adapté aux bouches à feu, pendant l'opération de la fonte, des masses de lumière en cuivre rouge, métal beaucoup moins fusible que le bronze. Anjourd'hui on emploie les grains de lumière qui s'adaptent aux pièces après la fonte et à froid. Le diamètre du canal de

lumière est de 2 lignes 1/2 ou 5mm6. Pour les obusiers de montagne, le diamètren est que de deux lignes à cause de la faible épaisseur du métal. (\*) Enfin pour le mortier épronvette la lumière n'a que t<sup>lig</sup> g<sub>P</sub>oints de diamètre. On a dû donner aux lumières des piè- $^{
m ces}$  de siége et de campagne un canal de  $2^{
m h}/2$  pour permettre à un dégorgeoir assez résistant de pénétrer dans la pièce et d'y percer la charge, D'ailleurs les étoupilles n'ont guère moins de deux lignes de diamètre ; aussi est-on obligé de choisir celles dont les roseaux sont les plus minees pour le service des obusiers de montagne. Quant à l'éprouvette , le faible diamètre de son canal de lumière est uécessaire pour arriver à la précision à laquelle on doit tendre dans les épreuves des poudres.

L'emplacement de la lumière vers le fond de l'âme est déterminé par plusieurs raisons : la première est l'expulsion des parties enflammées du sachet qui contient la charge et qui se trouvent projetées au dehors de l'ame par suite de cette disposition. Si la luunière <sup>ve</sup>nait aboutir près du boulet, celui-ci serait déplacé et parti avant que la charge fut complétement enflammée, et par suite il y aurait une grande perte d'action. Si la lumière venait porter le feu au milien de la charge , comme on a conseillé sonvent de le faire afin d'obtenir le plus grand effet possible, le boulet serait plus vite en monvement que si le fen était mis à la partie postérieure de la charge , et la capacité dans laquelle les gaz anraient la liberté de se développer serait plus grande que dans l'autre cas, après le anème intervalle; il y anrait ainsi diminution de tension et d'effet broduit. C'est donc entre le milien de la charge et le fond que se tr<sub>onve</sub> le point où l'on doit appliquer le feu , pour obtenir le ma-Aintum d'effet. L'expérience a prouvé la vérité de ce fait ; mais comme la vitesse d'inflammation de la pondre employee influe nad<sub>trellement</sub> beaucoop sur l'emplacement le plus avantageux à donher à la lumière , les expériences faites dans différents pays sur la Bission de la lumière la plus favorable à la vitesse initiale du bajectile, ne se sont pas accordees, parce que l'on a négligé de sciffer d'une manière assez précise , la pondre dont on s'est servi

 $\mathfrak{h}_{\mathrm{R}}$  a cherché à déterminer l'influence de l'emplacement de la Il a cité porte à Samel, comme pour les autres bouches à feu.

lumière sur le fusil du modèle de 4777, portant une balle de 20 à la livre et une charge de 41<sup>gram</sup>, 44, non compris l'amorce. La lumière de ce fusil a été successivement éloignée de ligne en ligne depuis 4 jusqu'à 21 lignes du fond, et l'on a pris pour chaque lumière la moyenne de 60 coups. On a reconnu ainsi que le maximum de vitesse initiale de la balle était donné parla lumière percée à environ 1 ligne du fond de l'âme. D'un autre côté le maximum de recul déterminé par les mêmes expériences ayant lieu pour la lumière percée vers 9 lignes du fond, on a pu admettre que la meilleure disposition à donner était celle qui rapproche l'orifice du canal de lumière, à une ligne de la culasse.

Dans les pièces de Gribeauval, la lumière aboutit à 2 ou 5 ligues du fond de l'âme et sa direction fait avec la verticale unaugle d'environ 15°. Cette inclinaison légère est donnée pour que le dégorgeoir atteigne toujours la charge et ne puisse se glisser entre elle et le fond de l'âme. Dans les nouveaux obusiers, la distance de la lumière au fond de l'âme a été portée à 20 m, afin que l'estrémité du grain de lumière ne fut pas conpée trop en sillet par l'arrondissement du fond de l'âme; de la sorte on a pu redresser la direction du canal de lumière dont l'inclinaison a été fixée à 10°.

Après nous être occupés de l'influence qu'exerce sur le fir des bouches à feu, la position de la lumière le long de la charge, il n'est pas moins important de rechercher l'influence des diverses positions qu'elle peut occuper au fond de l'âme. Presque tons les auteurs ont attribué les dégradations que l'on observe dans les bouches à fen vers le logement des projectiles, à l'emplacement de la lumière à la partie supérieure de l'âme. Ils pensent généralement que le dégagement des fluides élastiques commençant dans la partie supérieure, le projectile est pressé sur l'arête inférieure avant d'être mis en monvement. Par suite ils proposent de faire abontir le canal de la lumière, au centre même du fond de l'ame, afin d'anguenter la durée des canons. C'est dans le but de reconnattre les avantages de cette disposition qu'on a fait récemment à Douai , à Toulouse et à Strasbourg des expérieures spéciales sur des pièces neuves de 24 et de 16. Une pièce avait sa lumière placée comme à l'ordinaire. Dans une denxième , la lumière aboutissait au centre du fond de l'âme et formait avec l'axe nu angle de 50° environ ; enfin dans une troisième ou avait supprimé le boutou de

culasse et percè le canal de lumière dans la direction même de l'axe. Ces pièces ont été tirées comparativement, et leurs dégradations successives observées avec une grande exactitude. On a trouvé que la pièce ordinaire n'avait subi que de très l'égères dégradations tandis que les autres pièces étaient mises hors de service en un très petit nombre de conps.

Voici un tableau des résultats obtenus dans les trois écoles d'artillerie où ces expériences ont été faites :

Logements Observés. Position à Strasbourg, à Toulouse. à Donai. de la lumière. sur un canon de 24. sur un canon de 24. sur un canon de 16. 25 points après 8 points après 6 lumière dans l'axe 37 points après coups 40 coups 25 points après 17 p. après 50 coups 24 p. après 60 coups 14 points 112 lumière inclinée 54 points après après 6 coups 14 p. après 50 coups à 50° sur l'axe 60 coups 55 points après 25 p. après 90 coups 30 coups lumière ordinaire . , 5 points après 50 couns

On a été surpris d'un pareil résultat et l'on n'a su à quoi attribuer la cause d'un fait, qui doit être regardé comme insontestable, puisque dans aucune expérience d'artillerie on u'a bitenu un accord aussi parfait, dans trois lieux différens. Ceredant, d'après la manière dont l'inflammation de la poudre copère et celle dont les gaz agissent on peut se rendre compte de saloppant des les premiers instans, près du vide que le poids la gargousse établit dans la partie supérieure de l'âme, ils prépandent librement dans ce vide, s'y élèvent à une moindre la sion, puisqu'ils ont plus d'espace à occuper, peuvent agir la stot sur le projectile, et ils l'ont dejà deplace lorsque la denta des gaz atteint son maximum, avant même que la ples

petite partie de la charge soit en combustion. Dans les deux cas où la lumière aboutit au centre du fond de l'âme les gaz ne peuvent se développer dans le vide supérieur, ils ne trouvent d'espace libre que dans les interstices des grains de la charge, ils s'y répandent en conservant une tension beaucoup plus grande, et accélèrent ainsi l'inflammation de la charge. Il en résulte alors que le boulet n'est mis en mouvement que plus tard et vers une époque plus rapprochée de celle où le maximum de densité des gaz se manifeste. On peut remarquer que dans le cas des lumières inclinées à 50° sur l'axe, les dégradations sont un peu moins rapides. Il est difficile de se rendre compte de ce fait d'uné manière satisfaisante, et on ne peut guère l'attribuer qu'au sens de l'inflammation qui , en suivant la direction de la lumière, vient aboutir plus vite aux parois de l'ame que dans l'autre cas.

Nous avons déjà vu quelles sont les conditions qui nécessitent dans les bouches à feu l'existence du vent, ou de l'excès du diamètre de l'âme sur le projectile. Pour les pièces de signe le vent a été fixé à 48 points et pour les pièces de campagne à 12 seulement. Le vent du mortier éprouvette n'est que de points, celui des grandis points, celui des mortiers de 12 pouces est de 18 points, que celui des autres de 12 pouces est de 18 points, t n'est que celui des autres mortiers et des obusiers de Gribeauxal n'est que de 12 points. Este que de 42 points. Enfin dans les nouveaux obusiers le vent a été porté à 1<sup>mm</sup>1/2 pour Peleuri porté à 1<sup>mm</sup>1/2 pour l'obusier de montagne, à 2 millimètres pour les autres obusiers de bronze et à 5mm pour celui de fonte. Il est évid. fonte. Il est évident que la lumière et le vent doivent influer sur la vilesse intitule. vitesse initiale du projectile, puisque les gaz qu'ils laissent échapper ne contribuent plus en rien à l'accélération de son monvement. Il fant dans Il fant donc que le vent du boulet soit le plus petit possible , tout en lui permettant d en lui permettant de se monvoir facilement dans l'ame malgré les bandelettes qui le carre bandelettes qui le relient an sabot , la crasse que laisse la poudre et l'excès de diamer. et l'excès de diamètre de 6 à 9 points qu'il pent prendre quand il est chauffé au rouge.

Pour évaluer la perte de gaz qui provient du vent du boulet , istant au-Euler a supposé que les gaz s'échappaient par le vide existant au-tour du projectile avec gaz s'échappaient par le vide existant autour du projectile avec une vitesse égale à celle dont le projectile est lui même animé. E. est lui même animé. En partant de cette hypothèse il a trouvé que

si u est la vitesse du boulet quand il n'y a pas de vent et v cette même vitesse quand le vent existe, le rapport de la lunule du vent

à la surface de l'âme étant égal à  $\frac{1}{m}$  on a

$$\frac{v}{u} = 1 - \frac{5,9506}{m} + \frac{2,9685}{m_3} - \frac{1,5865}{m^3} + 3.$$
Thus the point Atria.

Cette formule ne peut être regardée comme très-exacte, parce qu'elle suppose que le vent est tout-à-fait libre , tandis que les bouchons, sabots , bandelettes et sachets l'obstruent en partie.

Hutton a trouvé dans ses expériences que la perte de vitesse qui résultait d'un vent de 1/34 sur un calibre de 2, 20 de diamètre était de 1/11; pour un vent de 1/20, il a tronvé cette perte de 1/7 et de 1/4

Depuis Hutton, on a renouvelé ces expériences et l'on a reconnu qu'un canon de 12 ne portant que 5/4 de ligne de vent et chargé au 1/4 du poids du boulet donnerait la même vitesse initiale qu'une autre pièce de 12 chargée au 1/5, mais portant un vent de deux lignes. Enfin dans les pièces de 24, un quart de la vitesse initiale du projectile est perdu par le vent et par la lumière.

Il est possible de calculer la perte des gaz qui s'échappent par le vent et par la lumière. Si nous remarquons que les gaz s'échap-Pent avec une vitesse qui ne nous est pas connue, mais qu'on peut représenter par n fois la vitesse du projectile, Létant la surface de section du canal de la lumière, la quantité de gaz perdu par ce cahal sera pour l'unité de temps L  $n\,v$ . La vitesse avec laquelle les gaz s'échapperont par le vent lorsque le boulet sera en mouvement sera la différence entre la vitesse propre des gaz et celle du bonlet on  $n_D$  v: etsi V est la surface du vent nons aurons pour la quantinz. <sup>li</sup>té de gaz perdue par le vent  $v\left(n-1\right)$  V.

La quantité totale des gaz perdue dans l'unité de temps sera  $\mathfrak{q}_{0}$ nc représentée par Lnv--(n-1)v V.

Maintenant si on veut tenir compte de cette perte de gaz, il faut refrancher de la somme des gaz qui agissent derrière le boulet, trancher de la somme des gaz qui agissent derriere de la somme des gaz qui agissent derriere de la la la la communiquer le monvement dont il est animé. Il faut donc ui communiquer le monvement dont il est anime, municipalitéer la valeur de la tension qui est en raison inverse de l'augsuffice la valeur de la tension qui est en raison inverse de la sufficient du volume livré à l'expansion des gaz par suite de la  $g_{\rm exp}$  $h_0^{\rm ext}$ ion du volume livré à l'expansion des gaz par sur de la lumière. En représentant par  $\theta$  la distance  $h_0^{\rm loc}$  par le vent et la lumière. En représentant par  $\theta$  la longueur de  $\mathrm{d}_{\mathbb{Q}}^{\sqrt{\mathbb{Q}}}$  par le vent et la lumière. En représentant par  $\sigma$  la consumer de projectile à la culasse au bout du temps t , par  $\alpha$  la longueur de 19

la charge ,  $\theta$  sera la longueur d'âme dans laquelle les gaz pour ront se dégager au bout du temps t et au lieu de la valeur générale

$$\ell = \frac{\left\{1 - \left(t - \frac{t}{t^2}\right)^3\right\} D \alpha}{\theta - \left(1 - \frac{t}{t^2}\right)^3 \frac{D^{\alpha}}{\delta}}.$$

Nous aurons la valeur modifiée

$$\rho = \frac{1 - \left(1 - \frac{t}{v}\right)^3}{\theta - \left(1 - \frac{t}{v}\right)^3 \frac{\mathbf{D} \times}{\phi} + \left(\theta - \alpha\right) \left\{n \cdot \mathbf{L} + \left(n - 1\right) \mathbf{V}\right\}}$$

si on suppose que pendant le temps t le rapport n reste sensible ment constant, ainsi que cela a lieu au commencement du mouve

En effet, la densité diminue, par suite des pertes de gaz par la mière et par la confideration de la confi ment. lumière et par le vent, comme si la capacité de l'âme était augmentée du volume de ces gaz, qu'on a vu être égal à

$$v\{n L + (n-1)V\} = Cv;$$

mais l'espace en arrière du projectile, qui croit comme v, ce. longe de (6—a): le volume longe de (9-2); le volume des gaz perdus, qui varie  $\begin{array}{c} com^{me} \\ com^{me} \end{array}$  par devra donc devenir  $\begin{array}{c} com^{me} \\ con^{me} \end{array}$  par devra donc devenir égal à C  $(\widehat{g}-\underline{\alpha})$  après le même temps toute ces gaz  $\Xi$  moliosient. suite ces gaz  $\Xi$  mpliraient dans l'âme, en prenant la section de celle-ci pour unité de suite

$$(\theta-\alpha)$$
 L  $n+(n-1)$  V

à reporter comme nous l'avons fait dans la valeur de p

U en serait absolument de même si on voulait tenir compte des latations de Pârro. dilatations de l'âme quelles qu'elles fussent ; il faudrait , compende nous venons de la faite. nous venons de le faire, introduire l'expression des volumes additionnels, produite ditionnels, produits par ces dilatations, dans le dénominateur de l'expression qui reproduit l'expression qui représente la densité des gaz.

La petite vitesse de combustion des anciennes poudres non grees, avait fait croire, que les ... uées ; avait fait croire que les plus longues pièces donnaient les

plus longues portées; ce préjugé semblait justifié par l'expérience, parce que le boulet était soumis plus longtemps à l'action des gaz qui se développaient assez leutement, et que de la plus ou moins longue durée de son trajet dans l'âme, dépendait la plus ou moins grande partie de la charge dont il avait à supporter l'action. Cette opinion sur la longueur des pièces s'est conservée jusqu'après le changement de fabrication de la poudre et malgré les nombreux démentis que l'expérience avait déjà donnés à ce principe. Ainsi diverses pièces fort longues avaient gagné en portée lors qu'on en eut diminué sensiblement la longueur. Une coulenvrine de 45 cali- $\rm bres$  , par exemple , réduite à 35 avait gagné  $600^{\rm m}$  de portée. La couleuvrine de Gênes qui avait 58 calibres de longueur d'âme, étant réduite successivement à 50 , 44 et 45 calibres gagna constamment jusqu'à ce dernier point où elle avait atteint un excès de Portée de 2000 pas. Enfin l'on avait remarqué déjà que la couleuvrine de Nancy qui avait 48 calibres de longueur ne portait pas aussi loin que les pièces ordinaires.

En 4756 pour la première fois , le colonel Armstrong s'est occupé en Angleterre , d'expériences sur la longueur d'âme des bouda poids du boulet etdont il a fait varier la longueur de six pouces évaluées en yards (0<sup>28</sup>,944) qu'il a obtenues dans le tir comparatif de ces différentes pièces :

Longueurs d'âme  $10^{\mu}$ Gre,  $10_{\rm Fi}$ ,  $9^{\mu}$ Gre,  $9^{\mu}$ ,  $9^{\mu}$ ,  $8^{\mu}$ Gre,  $8^{\mu}$ . Portées moyennes (yards) 2502,  $2512^{2}$ /3,  $2564^{2}$ /3,  $2617^{2}$ /3, 2514,  $2455^{2}$ /3.

De ces expériences il résulte évidemment qu'avec les pièces trèslogues dont on diminne successivement la longueur, les portées portée en augmentant jusqu'à un certain point où la variation de portée reprend en sens inverse et diminue. On compreud facilement la raison de ce fait, parce que l'effet d'une pièce ne peut augment la raison de ce fait, parce que l'effet d'une pièce ne peut augment de perte de vitesse; si, d'ailleurs, l'on supposait une pièce assignée, pour que le boulet en la parcourant, atteignit un point la teusion des gaz qu'i le pressent par derrière, deviendrait interne à la pression atmosphérique qui agit sur la partie antérieure, on voit que le boulet tendrait à reculer dans l'âme jusqu'à ce

que l'équilibre fût établi; mais il est évident que bien en deça de la longueur d'àme que présenterait ce résultat la longueur de la bouche à feu doit être nuisible au mouvement du projectile à cause des battements de ce projectile contre les parois, et des pertes successives de vitesse que ces battements lui font éprouver; si d'ailleurs les pièces sont en très-bonétat et sans battement, la vitesse du projectile doit être peu diminuée. Les expériences du colonel Armstrong firent voir que les longueurs d'âme les plus favorables étaient comprises entre 9pi 6po et 9 pieds.

Hutton en opérant sur un canon du calibre de 4lb, et d'une longueur qu'il a fait varier de 15 à 40 calibres a trouvé que les vitesses initiales augmentaient comme les racines cinquièmes des lon-

Le chevalier d'Arcy en se servant d'un canon de fusil du calibre gueurs. ordinaire dont il a fait varier la longueur, depuis 3 calibres 4/3 jusqu'à 108 calibres a trouvé que c'était comme les racines quatrièmes des longueurs que la vitesse augmentait; et les expériences faites en 1815, en Angleterre, ont confirmé ces dernières relations Ces résultats de calcul peuvent être vrais tant que les bouches à feu que l'on emploie sont en très-bon état, mais dans la pratique ils ne sont pas rigoureusement applicables comme l'ont prouvé les expériences de l'an XI et ce n'est que par tâtonnement que fon peut déterminer l'influence des longueurs d'âme.

Depuis les expériences du colonel Armstrong on en a fait de puvelles à Hanovre en 1708. nouvelles à Hanovre en 1785 sur des canons des calibres de 19, 6 et 5 de 16, 18, 21, 22, 25 et 24 calibres de longueur, pour terniner celle qui était la plus convenable dans le tir à la charge du 19 du poids du boulet. du poids du boulet, les portées furent mesurées au pas de gri gis (le pied de Culom). (le pied de Culembourg valant 0, 29212) et la moyenne fut prise sur 43 cours par in 17

Voici le tableau des résultats obtenus pour chaque calibr<sup>e en</sup> articulier : sur 15 coups par inclinaison différente.

# 

#### Calibre de 6.

Longueurs d'ame.

Angle de tir 
$$=\frac{1^{\circ}}{6}$$
: Portées  $600p^{\downarrow}$ .  $459p^{\downarrow}$   $578p^{\downarrow}$   $530p^{\downarrow}$   $-0.492p^{\downarrow}$   $-0.533p^{\downarrow}$   $-10.4$   $-10.4$  Portées  $875$   $-0.41$   $-0.52$   $-0.52$   $-0.52$   $-0.53$   $-0.54$   $-0.533$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$   $-0.54$ 

Sommes des portées . . . 2758 —2714 -2800-2719 -0-0-2760 -0-2316

Calibre de 5.

Angle de tir= 
$$\frac{1}{6}$$
 Portées 413 — 424 - 427 - 411 - - - - 446 - - 591   
-id.—×1° +  $\frac{1}{6}$  -id.— 748 — 905 - 785 - 825 - - - - 810 - - 715   
-id.—2° +  $\frac{1}{6}$  -id.— 1415 — 1417 - 1409-1035 - - - 14150 - - - 988   
Somme

Sommes des portées. . . 2278 —2444 -2521-2271 -n-n-2406 -n-2094

On voit d'après ces trois tableaux que les portées ne varient pas beaucoup de 18 à 24 calibres et qu'au-delà de cette limite , des longueurs plus grandes seraient plutôt nuisibles qu'utiles , quand on emploie des charges de la moitié du poids du boulet. Si on ti-ât à plus fortes charges , des plus grandes longueurs pourraient être préférables , quoique les pièces de 24 à la charge des 2/5 aient domé d'aussi grandes portées à 18 calibres qu'à 25.

Hutton dans ses expériences sur des canons de 4 lie de 15, 20, 50 et docalibres de long neur a trouvé,pour ces canons,que les plus longs domaient toujours les plus grandes portées; mais il faut apprése reactement la valeur de 40 calibres de son canon pour ne pas la laisser surprendre par le désaccord apparent de ces expériences vale celles de Hanovre. Ces 40 calibres ne correspondent en effet la canon court des calibres en usage à la guerre. Il en est de laibres de longueur de six pieds environ, qui n'appartiendrait qu'à lime du fusil sur lequel a opéré le chevalier d'Arcy et qui a 65 libres de longueur. Or les projectiles des fusils et des canons aut même l'avantage sons ce rapport, le temps qu'ils mettent à libres de longueurs égales est à peu près le même, et cette guen absolue évaluée en calibres est tont-à-fait différente. Il

en résulte que dans un canon de 24 lorsque le boulet aura parcouru la longueur de 21 calibres de l'âme, la partie de la charge brûlée ne sera pas portionnelle à la charge aussi brûlée, quand la balle de fusil sera arrivée au 21° calibre de la longueur d'âme du fusil. Les parties de charge brûlées lorsque des projectiles différents sont arrivés à la même distance en calibre du fond de l'âme, étant tout-à-fait dissérentes, il faut tenir compte de la longueur d'âme des bouches à feu, non seulement en calibres, mais encore en unités linéaires, lors qu'on veut comparer entre eux les effets qu'elles produisent.

Nous avons parlé déjà des expériences de l'an XI sur les longueurs d'âme à donner aux bouches à feu. Les tableaux suivants font connaître les résultats obtenus dans ces expériences.

### Canon de 24 tiré au 1/3 du poids du boulet.

| Lo ngueurs d'âme   | 20   | 19    | 18   | 17    | 16   | 45    | 44    | 43    | 42    | 41  | 7 |
|--------------------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|---|
| Sommes des portées | 556t | 4596t | 4445 | 45291 | 4195 | 4505t | 4128t | 4060t | 4075° | 591 |   |

de 0º à 6º moyennes 4000 4090 de 70 coups.

de 1° à 10° moyennes 9356 9552 9479 9488 9180 9297 8961 8952 8729 85<sup>50</sup> de 100 cours.

Les plus grandes portées correspondent comme on le voit à 19 20 calibres. et 20 calibres.

Pour déterminer l'influence des charges on tira les mémes pièces sous l'angle de 5°. Voici le tableau des résultats obt<sup>enus</sup>:

8... 050° 674° 619° 618° 606° 609° 575° 577° 566° 597° 8.2. 752 745 728 755 710 716 650 679 695 648 1668 9072 3.188

Sommes des portées 2077 2106 2058 2019 1975 2014 1875 1880 1919 1788

Les résultats relatifs aux longueurs des pièces sont à peu près les mêmes que les précédeus.

# Canon de 6 tiré au 1/3 du poids du boulet.

14 15 12 11: Sommes des portées 17 16 15

onumes aes portées de 0° à 10° moyennes 5715° 5628° 5781° 5546° 5609° 5590° 5491° 5552° 5477 5546° de 100 coups 7955 7820 8068 7808 7782 7771 7561 7541 7746 7590

Dans ce cas les plus fortes portées correspondent à 18 calibres de longueur ; mais ce n'est qu'au dessous de 45 calibres que les Portées diminuent sensiblement. Pour voir l'influence des charges on tira sous l'angle de 3°.

(411 172 8511 8781 8691 8741 8201 8761 8841 8471 8521 4911 Sommes des portées 1660 1806 1757 1719 1628 1721 1665 1547 1627 1546

D'après ce tableau, ce n'est qu'au-dessous de 14 calibres que les portées commencent à diminuer.

D'après tont ce qui précède, on voit que les longueurs d'âme les plus favorables au plus grand effet sont généralement de 17 calibres pour la charge de 1/4, de 48 à 19 calibres pour la charge de <sup>4/5</sup> de 49 à 24 calibres pour la charge de 1/2. Pour la pièce de cam-Pagne, la longueur de 17 calibres a été adoptée, et pour les pièces de siége de 24 et de 16, on a pris 21 et 25 calibres de la longueur favorable au plus grand effet, pour être plus légères et plus maniables, et parce que les effets varient très-peu, comme on l'a vu, autour du maximum.

Comme dans le cas où les bouches à feu doivent lancer des projectiles creux, les circonstances du tir ne sont plus les mêmes , il a fallu recommencer les expériences que l'on avait faites pour les canons. On conçoit en effet que dans ce cas l'âme des bouches à feu ayant un plus grand diamètre, et le projectile offrant à l'action de la poudre une surface généralement beaucoup plus grande que les boulets, en même temps qu'il se trouve animé d'une vitesse moindre, on peut sans inconvenient diminner la longueur de l'âme.

En l'an XI on a fait des épreuves sur des pièces de 24 destinées à lancer des obus ou boulets creux de calibre. On a fait varier la longueur d'âme de la bouche à feu depuis 11 jusqu'à 16 calibres et on a trouvé que les vitesses initiales allaient tonjours en augmendant jusqu'à cette limite. Voici le tableau des résultats obtenus avec des charges de 1/3 à 2/9 pour les boulets creux correspondans à 1/3 et L<sub>ongueur</sub> d'âme en calibre

ontices sous Pangle de Boulet ereux de 18 liv. alle charge de 6 liv. Boulet de 25 liv. 16 15 12 6491 - n - 542t --606 " - 566

haifees sous Pangle de Boulet creux de 18 liv. a charge de 8 liv. Boulet de 25 liv. -648t- 657t 609 597 - 689 - 658 -

On remarque comme vérification de ce qui précède que les obusiers de Gribeauval dont la longueur n'est que de 3 calibres seulement, ne sont pas susceptibles de produire un effet comparable à celui des obusiers du nouveau modèle dont la longueur est d'environ 10 calibres et qui, à cause de leur longueur, peuvent recevoir une plus forte charge. De même l'obusier de siège nouveau, a des portées moindres que celui de côte du même système qui offre une longueur de 9 calibres 1/2.

Les expériences faites depuis en Prusse sur des obusiers variant de longueur de 4 à 7 calibres ont aussi établi que la vitesse augmente avec la longueur d'âme. Cependaut on a reconnu qu'avec de faibles charges comme de 1/9 du poids du projectile, il n'y avait pas d'avantage à donner aux obusiers plus de 7 calibres de lopguenr d'âme, avec 1/4 il serait bon de leur donner 9 calibres.

#### Charges.

La question de la détermination des charges de plus grand effet est intimement liée à celle qui vient de nous occuper. Un principe analogue à celui qui a long-temps été adopté pour les longueus d'âme, a de même été généralement suivi pendant fort longtents pour les dimensions des charges. Cependant il n'est pas vrai que plus la charge est forte plus l'effet obtenu est grand. En effet, quand fa charge est plus considérable, l'emplacement qu'elle occupe est plus grand, et le projectile est grand, et le projectile est soumis moins de temps à l'action des gas, puisque les premières se s'action de temps à l'action de se projectile puisque les premières parties de gaz dégagées déplacent le projectile et le poussent en avant. et le poussent en avant. Si la charge est longue, il y e<sup>n</sup> aura forte partie qui sora goccaria. forte partie qui sera encore intacte lorsque le projectile aura franchi la bonche de la pièce. chi la bonche de la pièce, à cause de la lenteur de l'inflammation. Ainsi, à la limite side de la pièce de la lenteur de l'inflammation. Ainsi, à la limite, si le boulet était placé contre une charge qui viendrait aboutin à la la previendrait aboutir à la bouche de la pièce, il tomberait dès le pre-mier instant sauc au de la pièce, il tomberait des exmier instant sans produire aucun effet. Ainsi donc en faisant des périences pour car périences pour constater la valeur des charges de plus grand effet, on devrait partie produire aucun effet. Ainsi donc en faisant effet, on devrait partie produire aucun effet. Ainsi donc en faisant effet, on devrait partir d'une charge très-forte et la diminuer jusqu'à ce que l'on obtint l'offat que l'on obtint l'effet maximum. On a fait des expériences sur des pièces de 36 de la maximum. pièces de 36 de la marine, de 16 calibres de longueur et ron a trouvé les résultats suits.

 $56^{1} - 42^{1} - 49^{1} - 56^{1} - 70^{1} - 77^{1}$ Vitesses initiales (en pieds.) . . 1520 - 1170 = 980 = 945 = 484 = 194

On voit, d'après cela, que l'excès de charge est aussi misible à l'effet produit que l'excès de lougueur de la bouche à feu.

Anciennement les pièces tirées avec de la poudre non grenée comportaient des charges du poids de leur boulet : on a ensuite admis qu'il fallait diminuer les charges jusqu'à les réduire au 2/3 du poids du boulet, et, depuis 1740, on n'a plus tiré les canons qu'au  $_{1/2}$ au plus. On pense généralement aujourd'hui que les charges de 1/5 du poids du boulet sont suffisantes pour tous les cas qui peuvent se présenter.

Les expériences de 1740 furent faites à Strasbourg, sur la pro-Position de Bélidor; on se servit de pièces de 24 qu'on tira à 45 degrés, et on obtint les résultats suivans que donnent les moyen nes de deux coups seulement tirés à quelques jours de distance par charge dissérente.

Charges . . . . 81 - 91 - 101 - 111 - 121 - 151 - 141 - 151 - 161 - 181 - 241
Porties moyennes vives moyennes ((bises) . . . . . 2189-2425-2400-2069-2255-2468-2290-2279-2376-2553-2550

Il est probable qu'il y a eu quelques circonstances dont ou n'a Pas tenu compte dans ces expériences, d'ailleurs trop restreintes; car on ne peut admettre qu'il se présente des sauts brusques de la charge de 9 liv à celle de 15 liv et que les charges intermédiaires Produisent un effet beancoup plus faible. Dans des expériences faites à Turin et à Malte on a reconnu que les portées variaient très-peu pour les charges de 9 le à 18 le. On voit par là qu'il est difficile de déterminer rigonreusement la valeur des charges de plus grand effet ; mais il est superflu de chercher à résondre complètement cette question qui offre peu d'intérêt dans la pratique. Puisque les effets varient très-peu pour des charges notablement différentes, il est évident qu'il y a de l'avantage à préférer les charges qui produisant des effets sensiblement éganx, qui consomment beaucoup moins de poudre et fatiguent moins les bouches à feu et les affuts. Les expériences faites à Turin ont établi que le recul, et Par suite la fatigue des affuts, augmentaient rapidement avec les et a rangue des anurs, augmentaiens cap de 70 °°, de 72 °° anges. Ainsi avec 14 <sup>lie</sup> on a obtenu un recul de 70 °°, de 72 °° Alec 15 ii de 74 io avec 16 iiv et cufin de 100 pouces avec 18 livres. De loutes les expériences qui ont été faites en divers lieux et à tontes les experiences qui ont ete laites en travelle de l'entres époques on peut conclure que plus les pièces comptent de l'entre de la conclure que plus les pièces comptent de l'entre de la conclure calibres dans leur longueur, plus la charge de plus grand effet

est considérable par rapport au poids du projectile. Cette charge peut être fixée ainsi: à moitié du poids du boulet, pour les gros canons de 49 calibres de longueur d'âme, et de 5/4 de ce poids pour les petits canons de cette longueur , quoique les portées augmentent très-peu pour des charges excédant la moitié du poids du boulet. Les plus petits canons ont leur charge de plus grand effet égale au poids du boulet, lorsqu'ils ont 27 calibres et elle peut aller au-delà pour de plus grandes longueurs ; mais comme anciennement les canons étaient fort allongés, il pouvait être avantagenx d'employer des charges de 2/5 du poids du boulet.

Si l'on veut combiner ensemble les dimensions de l'âme et celles de la charge, on verra qu'en général la charge au 4/s du poids du boulet et la longueur d'âme de 18 calibres sont les plus favorables; la portée obtenue est un peu moins grande que celle qu'on pourrait obtenir à la rigueur, mais par cette combination obtient des pièces plus légères et les affuts ont moins à souffrir. Quant aux pièces de campagne, on peut encore aller au-dessous de cette limite et ne leur donner qu'une longueur de 17 calibres.

On a fait également des expériences sur les charges du plus grand effet à donner aux pièces en fonte de la marine, et on a reconnu que la charge au 1/5 était la plus avantageuse, en ce qu'elle offrait une limite au-delà de laquelle le tir deviendrait daugereux pour les servans. Ces pièces sont du reste moins longues que pièces de bronze, à cause du poids considérable qui résulte de la moindre ténacité du métal.

On a cherché aussi à déterminer les charges de plus grand effet à employer pour le tir des projectiles creux, et dans les expériences à employer pour le tir des projectiles creux, et dans les expériences allant en de l'an XI on a lancé des obus de 24 avec des charges allant en augmentant jusqu'à 1/3 du poids du projectile. En général il n'est augmentant de employer pour les projectiles creux des fait des aussi fortes que pour les projectiles pleins. En 1850 on a fait des expériences nombreuses relatives à la détermination des côte en des nouveaux obusiers. On a trouvé que pour l'obusier de consugementant les charges depuis 21ª, jusqu'à 5³ª, les portées allaient en augmentant; mais vers ce point, les différences sont devenues en augmentant; mais vers ce point, les différences sont devenues celle qui produirait l'effet maximum. Du reste à la charge de celle qui produirait l'effet maximum. Du reste à la charge de s'a est très-oupen des côtes.

Pour les autres obusiers nouveaux, les charges adoptées par suite des ces expériences ont été: pour les obusiers de campagne de 10 calibres 1/2 de longueur d'âme, 1/8 du poids de l'obus, pour l'obusier de siége de 5 calibres 1/2, 4/14 du poids de l'obus, et enfin pour l'obusier de montagne de 6 calibres 1/2, 4/14 du poids de l'obus.

# Épaisseur des Bouches à feu.

Les épaisseurs de métal des bouches à feu en usage à la guerre étaient auciennement de 1 calibre près de la lumière, de 1/8 de calibre près des tourillons et de 1/2 près de la bouche, à la partie la plus faible de la pièce. Toutes ces proportions ainsi fixées pouvaient varier de 1/s en plus ou en moins, suivant que les pièces étaient destinées à tirer avec de fortes ou de faibles charges. Elles Prenaient alors le nom de pièces renforcées ou amoindries. A l'époque où ces épaisseurs de métal étaient adoptées, on tirait à charges très fortes et supérieures le plus souvent au poids du projectile. Plus tard lorsque l'on perfectionna la fabrication de la Pondre et qu'on prit le parti de la grener, les charges furent réduites aux 3/3 du poids du projectile, et cette proportion fut conservée pendant longtemps. On fit varier dans le même sens les épaisseurs de métal; celles-ci dans le système de Vallières, furent fixées de la manière suivante: 4 calibre à la lumière, 5/6 près et en arrière des tourillons, 17/24 à la naissance de la volée et 11/24 à la partie la plus faible de la volée.

En 1740, Bélidor fit opérer un nouvel affaiblissement des charges qui furent réduites à 1/2 du poids du projectile, sans qu'on changeât rien aux épaisseurs de métal adoptées précédemment. Dour obtenir des pièces de bataille plus légères et plus faciles à tampporter, il fixa l'épaisseur de métal aux proportions suivantes: de la volée et 3/8 à la partie la plus faible. Ces épaisseurs détrainées par tâtonnement sont de beaucoup supérieures à celles qui données par l'application des différentes formules que nous sons établies.

On a cherché à baser la construction des bouches à fen sur la co<sub>bsid</sub>ération de la tension et de l'expansion des gaz de la pondre; on a done supposé que tous les gaz étaient produits dès le premier instant de la combustion et l'on a appliqué immédiatement la loi de Mariotte, en supposant les tensions proportionnelles aux densités. Par suite on a donné la même épaisseur à tout le pourtour de la charge; quand le boulet a franchi une longueur d'âme égale à celle de la charge , les gaz occupant un volume double du premier ont , en vertu de l'hypothèse admise, une densité moitié moindre, et par conséquent une tension moitié moindre; de là résultait, en ce point , une épaisseur de métal, moitié de celle du pourtour de la charge ; en continuant à raisonner de la même manière , on a déterminé la courbe génératrice de la surface extérieure de la bouche à feu. Cette courbe ainsi construite s'abaisse très-rapidement vers l'axe de la pièce, et les épaisseurs de métal deviennent pres que nulles à la volée. Si d'ailleurs on voulait partir de la boucle en lui donnant une épaisseur raisonnable, on arriverait pour le pourtour de la chargeà des épaisseurs exagérées; ce mode de trace convient d'autant moins que c'est presque toujours par la volée que les pièces de bronze périssent.

Nous allons voir comment on peut appliquer aux canons de bataille et aux nouveaux obusiers les formules qui ont été établies

Si on suppose un canon de campagne, de 12 par exemple, de 12 par exemp avec de la poudre ordinaire des pilons et une charge du son poids du projectile. poids du projectile, on trouve que lorsque celui-ci est déplacé de 0°05 les gaz ont etteins. 0°05 les gaz ont atteint leur densité maximum qui est de 0,58. Fa substituant cette valeur dans la formule de Rumfort on troite ainsi 1500 otrocca. ainsi 1500 atmosphères pour valeur moyenne de la tension des gabet 1800 atmosphères pour valeur moyenne de la tension des gabet 1800 atmosphères et 4800 atmosphères pour valeur moyenne de la tension de la lumière; si on se sert d'une cri sion se sert d'une autre poudre que eelles des pilons, de celle qui est triturée, dans le la tension près de la lume que eelles des pilons, de celle qui est triturée, dans le la circ, la est triturée dans les tonnes, par exemple, et qui est plus vive, la pression movement. pression moyenne des gaz est de 1800 atmosphères, et la tension maximum près de la confin on maximum près de la lumière de 2100 atmosphères, et la tement de emploie la nondre de la nondre d emploie la poudre des meules qui est encore plus vive, la tension moyenne est de 1900 : moyenne est de 1900 atmosphères et la tension près de la lumière est de 2200; on pout est de 2200 ; on peut même obtenir avec la charge an tension movenne de 2400. tension moyenne de 2100 et de 2450 atmosphères à la lunière. Quand la charge est de

Quand la charge est de 1/2 du poids du projectile la tension Oyenne obtenue area la 1/2 du poids du projectile la tension moyenne obtenue avec la poudre des pilous est de 2100 atmosphéres , et la teusion à la lumière de 2500 atmosphères avec les poudres les plus vives; on peut obtenir à cette charge jusqu'à 3400 atmosphères.

Or, en calculant l'augmentation de vitesse initiale que fournit une augmentation de tension de 100 atmosphères, on trouve que Pour des vitesses de 450 à 500 mètres, cette augmentation n'est que de 6 à 8 mètres; par conséquent, lorsque dans la pratique on veut augmenter l'effet de la poudre, on augmente incomparablement Plus la tension des gaz à l'instant du maximum de tension, et si le métal est mon comme le bronze, on détermine la formation de refoulements très-forts qui peuvent aller jusqu'à 8 lignes et des crevasses finissent par se déclarer. Cette dilatation de 8 lignes du Pourtour de la charge, correspond à-peu-près au maximum d'allongement que le bronze peut atteindre sans perdre son élasticité; cela indique pourquoi les pièces se crevassent lorsque le pourtour de la charge a atteint cette limite de dilatation. Des que les erevasses se sont manifestées, la surface d'action des gaz augmente sensiblement, la surface de résistance diminue d'autant, et la crevasse se propage rapidement, jusqu'à ce qu'elle ait atteint la surface extérieure.

Si la pièce est en fonte, les crevasses peuvent commencer à se déclarer beaucoup plustôt, parce que ce métal est moins tenace que le bronze. Dès que l'élasticité de la fonte est vaineue , les crerasses penvent exister, et cela, quand bien même la pièce aurait une épaisseur de parois indéfinic. On voit par là que le métal le plus avantageux est celui qui pent s'allonger le plus sans s'écraser. La fonte ne possédant cette qualité qu'à un faible degré, on peut prévoir que quand on tire les pièces de fonte avec de très-fortes our que quand on tire les pièces de tonte avec de larges, il doit arriver un moment où ces pièces éclateront. On ses, il doit arriver un moment on ces pieces cenarges, l'oit même que des pièces qui out résisté à de très-fortes charges, neme que des pièces qui ont resiste a de tres-locate l'entre de company de co derce que l'action de cette faible charge a suffi pour servir de cone que l'action de cette faible charge a sum pour servir de l'élément à l'effet destructeur des charges précédentes. L'expérience prouvé que dans les pièces en fonte les fissures sont imperceptis, parce qu'elles s'ouvrent an moment de l'explosion, et se re-Parce qu'elles s'ouvrent an moment de l'explosion, et son de l'explosion, et son de l'augmenter à chaque conput immédiatement sans cesser d'angmenter à chaque conput de l'explosion de l' g<sup>00</sup>ent intuédiatement sans cesser d'angmenter à chaque con st ainsi qu'à Esquerdes, une pièce de 50 vérifiée et tronvée en donc de la chapter de la chapte on de la faitheann de deux comps tirés à faible charge. Il de deux comps tirés à faible charge. Il

est impossible de reconnaître l'état intérieur des bouches à feu en fonte, et, par suite, d'éviter les accidents qu'entraîne la rupture de la pièce; tandis qu'avec les pièces de bronze, on est averti, par leur altération progressive, de se tenir sur ses gardes. Il est arrivé néanmoins à Vincennes, en 1827 et 1828, que des pièces de campagne, tirées avec de la poudre des tonnes, out éclaté à l'improviste. On a pensé d'abord que cet accident provenait de la qualité du bronze; mais on a reconnu qu'il ne fallait l'attribuer qu'aux d'égradations du pourtour de la charge.

Si on compare l'étendue de la surface de rupture du premier renfort d'un canon de 12, par exemple, et celle de la surface intérieure sur laquelle agissent les gaz, pour déterminer cette rupture, on trouve que ces deux surfaces sont dans le rapport de 5 à 2; la ténacité du bronze étant égale à 2400 atmosphères il faudra une tension de 3600 atmosphères pour causer la rupture du premier renfort. Mais comme la poudre ne peut produire au maximum qu'une force de 5450 atmosphères, il en résulte que les épaisseurs données à ces canous sont plus que suffisantes pour leur permetre de résister aux tensions les plus fortes qui peuvent s'y développer. Il ne faut pas oublier cependant qu'à mesure que le tir se continue de diamètre intérieur augmente, et les battements diminuent encore les épaisseurs du métal et que par conséquent la bouche à fet peuble la lougne apriseur à la longue, arriver à un point où elle éclatera. Comme avec la 2500 dre ordinaire des vitdre ordinaire des pilons la tension maximum n'est que de 25,000 atmosphères, il en récult. atmosphères, il en résulte que les canons en usage ont une épaisseur une fois 1/2 plus grand. une fois 1/2 plus grande que celle qui leur est nécessaire pour résister.

Les bonches à feu de campagne ne crèvent que dans des cas extraordinairement rares, mais cela peut se présenter plus fréquemment dans les pièces de siége. Dans celles-ci la surface de rupture du premier renfort est à la surface de la section intérient sur laquelle agissent les gaz comme 20 est à 11; par conséquent l'épaisseur du métal est à très-peu près double de ce qu'elle dere pur résister. En effet, le rapport 5/2 que nous avons trouvé être pour résister. En effet, le rapport 5/2 que nous avons trouve plus hant est relatif aux pièces de campagne de l'an XI, pour lesquelles la résistance du premier renfort est égale à 5600 atmosquelles la résistance du premier renfort est égale à 500 atmosquelles la résistance du premier renfort est égale à 500 atmosquelles la résistance du premier renfort est égale à 500 atmosquelles la résistance du premier renfort est égale à 500 atmosquelles la résistance du premier renfort est égale à 500 atmosquelles la résistance du premier renfort est égale à 500 atmosquelles la résistance du premier renfort est égale à 500 atmosquelles la résistance du premier renfort est égale à 500 atmosquelles la résistance du premier renfort est égale à 500 atmosquelles la résistance du premier renfort est égale à 500 atmosquelles la résistance du premier renfort est égale à 500 atmosquelles la résistance du premier renfort est égale à 500 atmosquelles la résistance du premier renfort est égale à 500 atmosquelles la résistance du premier renfort est égale à 500 atmosquelles la résistance du premier renfort est égale à 500 atmosquelles la résistance du premier renfort est égale à 500 atmosquelles la résistance du premier renfort est égale à 500 atmosquelles la résistance du premier renfort est égale à 500 atmosquelles la résistance du premier renfort est égale à 500 atmosquelles la résistance du premier renfort est égale à 500 atmosquelles la résistance du premier renfort est égale à 500 atmosquelles la résistance du premier renfort est égale à 500 atmosquelles la résistance du premier renfort es

atmosphères représentent la ténacité du bronze, il faudrait aux gaz une tension de 4800 atmosphères pour faire éclater la pièce dès les premiers coups.

En considérant de même les épaisseurs de métal en avant du premier renfort, on trouve qu'à la naissance du 2° renfort elle est 4 fois et près de la volée 6 fois plus grande qu'elle ne devrait être à la rigueur, pour résister à la tension des gaz.

Quand on fait la même comparaison pour les pièces de fonte, on trouve que leurs épaisseurs sont trop faibles, bien qu'elles surpassent celles des pièces de bronze; cela tient à ce que la ténacité de la fonte n'est que de 1500 atmosphères à la température de 80°. En comparant comme pour les pièces de brouze la surface de rupture à la surface d'action, on trouve que le métal n'a que 1/4 en sus de l'épaisseur qui lui est nécessaire pour résister à la tension des gaz; il en résulte que ces pièces peuvent éclater facilement, aussi ne doit-on jamais tirer les pièces de côte qu'avec des charges de 1/5 du Poids du boulet, lorsqu'on emploie des poudres ordinaires, et il faut avoir grand soin de diminner les charges quand on se sert de Pondres vives. Du reste comme les pièces de fonte n'ont pas de logement du boulet et qu'il ne s'y manifeste jamais à la place du lo-Sement qu'une légère dépression de 2 à 5 points, il ne se forme pas de battement et par suite les épaisseurs de la volée peuvent être différentes de celles qu'on est obligé d'adopter pour les bou-

Tout ce qui vient d'être dit n'est applicable qu'aux 1<sup>er</sup> et 2° renfort. Les épaisseurs de la volée doivent être calculées d'après d'autres considérations.

Dans les éprenves qu'on fait subir aux pièces en fonte de la marine, on se sert de charges qui n'ont pas moins d'un mètre de lonlacter et on introduit dans l'âme de la pièce jusqu'à 15 boulets
lacter à la suite l'un de l'autre et dont le dernier vient presqu'eflacter à la tranche de la bouche; on conçoit facilement que la
lacter à la tranche de la bouche; on conçoit facilement que la
lacter à la tranche de la bouche; on conçoit facilement que la
lacter à la tranche de la bouche; on conçoit facilement que la
lacter à la tranche de la bouche; on conçoit facilement que la
lacter à la tranche de la bouche; on conçoit facilement que la
lacter à la tranche de la bouche; on conçoit facilement que la
lacter à la tranche de la bouche; on conçoit facilement que la
lacter que dans le cas ordinaire,
lacter que dans le cas ordinaire,
lacter que dans le cas ordinaire,
lacter que la pièce est dite ponssée à bout, elle tire jusqu'à
lacter que la pièce qui a résisté est de réception.

Counaissant la vitesse d'un projectile on peut calculer la pression qui l'a mis en mouvement, et l'on a fait à Paris des expérieuces à l'aide du fusil pendule, pour déterminer les augmentations de tension que les gazéprouvent quand on augmente le nombre des projectiles. On a chargé le fusil de 5 grammes de poudre et successivement de 1 jusqu'à 45 balles. On a obtenu ainsi pour les accroisse ments de tension la série des nombres suivants qui peuvent s'appliquer au chargement semblable avec les canons de la marine :

10 11 12 15 Nombre de boulets 4 5 6 7 8 9 1 9 7

Valeur des tensions 2500 2700 2880 2875 2920 2950 2975 5000 5010

On voit par là que la tension des gaz pour un seul projectile est à celle qui correspond à 45 projectiles , dans le rapport de 25 à 50. Comme les pièces de côtes tirent très-souvent avec deux boulets, les expériences précédentes servent à déterminer la ténacilé maximum dont la pièce doit être douée.

Dans les bouches à feu en bronze , les épreuves de réception ne partie de réception de partie de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la contra de la contra del la contra de la contra del contra del la sont pas les mêmes à cause de la qualité du métal qui se refoule facilement; on se contente de tirer cinq coups avec une charge plus forte que la charge ordinaire et la pièce qui a bien résisté se

Dans le nouvel obusier de côte , on a déterminé les épaisseurs e métal en supposent de métal en supposant que cette bouche à feu ne tirerait qu'on une charge maximum. une charge maximum de 3 MB; cependant dans les éprences qu'on lui a fait suhir — Polancie lui a fait subir , l'obusier a pu tirer assez longtemps ave qui charge de 5<sup>14</sup>, son 4001. charge de 5<sup>tu</sup>, son épaisseur est moyennement double de <sup>celle qui</sup> serait strictement néa

Dans les bouches à feu qui ont une chambre cylindrique, il y a ressant benegare. un ressant brusque de métal et par suite une augmentation du join lume livré à Barrell de metal et par suite une augmentation du join lume livré à Barrell de metal et par suite une augmentation du join lume livré à Barrell de metal et par suite une augmentation du join lume livré à Barrell de metal et par suite une augmentation du join lume livré à Barrell de metal et par suite une augmentation du join lume livré à Barrell de metal et par suite une augmentation du join lume livré à Barrell de metal et par suite une augmentation du join lume livré à Barrell de metal et par suite une augmentation du join lume livré à Barrell de metal et par suite une augmentation du join lume livré à Barrell de metal et par suite une augmentation du join lume livré à Barrell de metal et par suite une augmentation du join lume livré à Barrell de metal et par suite une augmentation du join lume livré à Barrell de metal et par suite une augmentation du join lume livré à Barrell de metal et par suite une augmentation du join lume livré à Barrell de metal et par suite une augmentation du join lume livré à Barrell de metal et par suite une augmentation du join lume livré à Barrell de metal et par suite une augmentation du join lume livré à Barrell de la laction du join lume livré à Barrell de la laction du join du join de la laction du join du j lume livré à l'expansion des gaz en arrière du projectile, bien plus rapide que d'acceptant des gaz en arrière du projectile plus rapide que d'acceptant des gaz en arrière du projectile plus rapide que d'acceptant des gaz en arrière du projectile plus rapide que d'acceptant des gaz en arrière du projectile plus rapide que d'acceptant de la company de plus rapide que dans les canons. Il en résulte que la tension marimum des gaz doit et mum des gaz doit être moindre. C'est faute d'avoir tenu compte de cette différence da cette différence de tension que les premiers modèles d'oblisiers de 24, 6°° et 8°° avaiont 24 , 6° et 8° avaient des épaisseurs beaucoup plus fortes que cel-les qui leur étaient nouve les qui leur étaient nécessaires , et c'est en utilisant cette surabou-dance de métal gu'an a versit, et c'est en utilisant cette surabes à feu ; dance de métal qu'on a pu allonger et alléger ces bouches à feu ; quant à l'obusier count de constitution de la leger ces bouches à feu ; quant à l'obusier court de 8º il se trouvait dans un cas p<mark>articulier,</mark> et nous examinerons plus loin les raisons qui ont motivé la répartition du métal de cette bouche à feu.

#### Épaisseur à la volée.

Nous avons vu plus hant que si l'épaisseur des pièces à la volée n'est pas suffisante, le choc du projectile peut briser la paroi de Pâme si le métal est cassant, ou former des battements qui finissent par ouvrir la volée. Nous avons vu aussi que le logement du boulet ne peut excéder 25 points sans qu'il y ait un mouvement désordonné du projectile, et nous avons calculé la série des efforts que les boulets peuvent exercer par leur choc le long de l'âme de 6 en 6 pouces, et évalué ces efforts en poids même du projectile; nous pouvons donc calculer les épaisseurs de métal correspondantes à ces efforts.

Avant d'aller plus loin, voici un fait observé à la fonderie de Toulouse, et qui peut servir à déterminer la loi de formation des battements. Une pièce de 24 chargée au 1/2 poids du boulet, a été tirée cinq coups de suite et l'état de l'âme observé avec soin après chaque coup. Comme le métal était assez mou, il s'est manifesté pendant ces cinq coups un logement et des battements qui se sont produits de la manière suivante :

m Après le  $m 5^o$  coup il existait déjà un petit logement; par suite au 4º coup, le projectile a dû rencontrer la paroi supérieure de l'âme et y Pratiquer un très-léger battement ; il y en avait effectivement un placé à 5<sup>pi</sup> 6<sup>po</sup>. Au 5° coup le logement était de 19 points et le Pourtour de la charge avait en outre subi une dilatation de 42 autres points ; en sorte que le diamètre de l'âme au logement se trouvait augmenté de 51 points; de plus, il existait en avant de ce logement un bourrelet assez saillant, causé par le refoulement du métal. Alors le boulet, en partant de son logement, a dû suivre un plan incliné qui l'a dirigé immédiatement vers la paroi supérienre. Il l'a frappée en effet à  $5^{\rm ro}\,10^{\rm lig}$  sen lement en avant de sa po-Sition primitive et a fait, jusqu'à sa sortie de l'âme, 12 ricochets successifs, qui ont donné naissance à autant de battements très-forts. la denxième battement était à 4º 9 gig du premier et la distance des battements successifs a ainsi augmenté jusqu'à 12 ponces qui Sattements successits a ainsi augmente jusqua  $\frac{1}{2}$  (et constamment la distance des derniers. Dans le premier, le lo $\frac{1}{2}$  (et dans le  $\frac{1}{2}$ ) Rement a été de 5 points, dans le deuxième de 6 points, dans le 5°

de 8, et ainsi de suite jusqu'à un logement de 9 points après lequel ils ont diminué de profondeur et sont revenus à 7 points seulement. Les battements ont commencé à diminuer à la naissance de la volée, et cette diminution tient à la diminution correspondante de l'angle d'incidence du projectile. On conçoit que de semblables ricochets n'aient pas toujours lieu dans l'âme des canons, et il peut arriver que si le boulet est lancé un peu obliquement il décrive une spirale le long des parois de l'âme.

Connaissant la vitesse du projectile et l'angle d'incidence sous lequel il vient frapper les parois de l'âme , on peut , à l'aide des formules sur la résistance des matériaux, déterminer les épaisseurs de métal capables de résister à l'effort du projectile ; mais on sait que ces formules qui ne peuvent subsister qu'à l'aide d'hy pothèses particulières, sont bien loin d'être rigoureuses; par suite les résultats obtenus ne peuvent être considérés comme indubita-

En comptant les distances à partir de la tranche de la bouche et bles. en les faisant varier de 6 pouces en 6 pouces jusqu'à quatre pieds où se trouve la naissance de la volée , on obtient les nombres sur vants:

Gpo Ipi IpiGpo 2pi 2piGpo 3pi 3piGo Ipi Distances du boulet.

270 279 287 295 302 312 521 <sup>550 540</sup> Diamètre du canon de 24 en millimètres.

Diamètres d'égale ré-

263 278 285 291 300 310 522 555 sistance calculés à l'ai-

che que la pièce d'égale résistance est plus faible à la che que la pièce en usage , mais plus forte à la naissance de la volée.

Dans les projets de bouche à feu , comme il faut tenir compte ce qui doit so prode ce qui doit se passer dans la pratique et que les logements battements pouvert battements peuvent acquérir jusqu'à une profondeur de 21 points il faut augmenter les il faut augmenter les épaisseurs à la volée de cette quantité ain que la formation des l que la formation des battements ne diminue pas trop la résistance de cette partie de la misse partie de la résistance de cette partie de la pièce. Par suite, pour la pièce de 24, les épais-seurs qu'elle devrait avaix.

On voit d'après ce tableau que la pièce de 24 est parfaitement

proportionnée, bien qu'on ne soit arrivé à son tracé que par le tâtonnement. Il est donc permis de prendre, pour base du système d'épaisseurs à donner à la volée d'une bouche à feu en projet , les systèmes d'épaisseurs adoptés par Gribeauval.

Dans les bouches à feu en fonte, le logement du boulet ne devenant pas plus grand que 2 ou 3 points , il en résulte qu'il n'y à pas de forts battements à craindre et que les épaisseurs à la volée peuvent être beaucoup plus faibles. C'est pour cela que la volée des pièces en fonte est d'une forme conique plus prononcée que celle des pièces de bronze. Dans le nouvel obusier de côte on aurait pu donner à la volée des épaisseurs moindres que celles qui existent, mais on a préféré conserver à la pièce une forme ordinaire. En Snède où toutes les pièces en usage sont en fonte on a dù chercher à donner au système adopté la plus grande légèreté Possible, et c'est pour atteindre ce but que l'on a construit des obusiers de siége ayant un premier renfort extrêmement épais, et une volée évidée d'une manière disgracieuse.

Lorsque le boulet vient frapper les parois à la bouche, comme le métal n'est soutenu en cet endroit que par les parties en arrière, les dégradations doivent être plus grandes ; il est donc important de renforcer le pourtour de la bouche et c'est ce qu'on a obtenu par le rensement du bourrelet, qui est en outre destiné à fixer avec la plate-bande de culasse l'inclinaison de la ligne de mire. Par un motif contraire, on voit que la culasse soutient parfaitelacat le métal qui forme le pourtonr de la charge et qu'elle augmente considérablement la résistance.

# Épaisseur au deuxième Renfort.

ll nous reste à considérer le 2º renfort qui porte les tourillons et les anses. Cette portion de l'âme a beaucoup à souffrir dans sa Partie postérieure de la pression des gaz ; elle a moins à souffrir d<sub>ans</sub> sa partie antérienre à laquelle, en revanche, les battements peuvent commencer à agir avec violence.

Les épaisseurs du 2° renfort sont très peu différentes à sa nais-Sance et à son extrémité et comme il sert de jonction à deux parlies de la bonche à feu complètement déterminées, on s'est touus la bonche à le raccorder avec elles qu'à lui donner des paisseurs qu'il devrait avoir en réalité. Les tourillons à l'aide des

quels la pièce se trouve reliée à son affût, ont un très-grand effort à supporter au moment de l'explosion de la charge et pourraient être faussés ou même arrachés; c'est pourquoi il est important que la base de ces tourillons soit renforcée. Le 2° renfort tel qu'il est construit et bien qu'au dessous de ce qu'il devrait être, résisterait cependant assez bien si la coulée ne donnait pas aussi souvent lieu à des défauts dans le métal. On conçoit en effet que pour ceite partie de la bouche à feu où il y a plusieurs saillies, le refroidissement s'opère autrement que dans les autres; il en résulte des retraits inégaux du métal et par suite des fissures ou crevasses qui se manifestent vers les anses et vers les tourillons et qui rendent la pièce beaucoup moins résistante vers ces points.

Dans les épreuves des pièces en fonte chargées à 45 boulets, on remarque généralement que quand ces pièces éclatent c'est au 2º renfort que s'opère la rupture ; cela tient à ce que la charge vient aboutir précisément en cette partie, qui moins résistante que le 4º renfort, a pourtant alors la même pression à supporter.

#### Poids des Bouches à feu.

Le poids des premières bouches à feu a été très-variable et n'à été proportionné au calibre, que lorsqu'on a cherché à établir des systèmes complets d'artillerie.

Afin de présenter les différents poids adoptés successivement pour les bouches à feu, sous une forme qui permette de les comparer facilement, nous les donnerons dans un seul tableau exprimés en poids du projectile des différents canons dont on s'est servi en France, depuis les plus anciens jusqu'à ceux du système de Gribeauval.

| Pièces anciennes lançant des boulets de pierre ,                                                  | doubles canons.                         | canons.     | '  16 de canons, to  18 de canons, '6  14 de canons, 24  4] 2 canons. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 - 500000000000000000000000000000000000                                                          | 1)                                      | 40<br>52    | 20 10 5 2 1/2<br>16 8 4 2                                             |
| Poids de la pièce exprimée en poids du boulet ,                                                   | 150<br>180                              | 150<br>166  | 478 225 550 »                                                         |
| Poids des pièces adoptées sous<br>Charles IX et tirant à la charge<br>de 2/5 du poids du boulet , | >>                                      | 160         | 480 255 560 "<br>220 250 580 "                                        |
| Calibredes pièces adontées sous                                                                   |                                         |             |                                                                       |
| Poids du boulet,                                                                                  | >>                                      | 55          | 24 46 12 8 4                                                          |
| *******                                                                                           | n                                       | 190         | 245 255 285 245 525                                                   |
| Calibres du système de Vallières<br>1752. Pièces tirées au 1/2 du<br>Poids du boulet.             |                                         |             | 24 16 12 8 4                                                          |
| Poids.                                                                                            | -                                       | ,,          | 24 16 12 8 4                                                          |
|                                                                                                   | "                                       | n           | 225 264 266 265 288                                                   |
| adval 1765 système de Gri-pièc                                                                    | es de sie<br>12.<br>es de bai<br>au 113 |             | 24 16 12 8 »                                                          |
| Poids. (Pièc                                                                                      | es de sie<br>es de bat                  | ge<br>aille | " " 42 8 4<br>255 258 268 272 "<br>" " 150 450 450                    |

Ces derniers poids ont été couservés jusqu'aujourd'hui, malgré les essais tentés l'an XI, pour substituer aux pièces anciennes, des pièces plus légères. Celles-ci fatiguaient tellement leurs affûts, qu'il fallu revenir à celles qu'on voulait abandonner.

On peut établir la comparaison des poids des pièces de siège en grance et chez les principales puissances étrangères à de du tableau cuisant :

| Calibres |                  |                  | 36              | 50           | 24                | 18         | 16              | 12                | 8                                                            | 6          |            |
|----------|------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|
| France   | charge<br>charge | au 1/2<br>au 1/3 | ,<br>195<br>200 | »<br>206 478 | 255<br>205<br>215 | 225<br>255 | 258<br>"<br>242 | 265<br>262<br>250 | $\begin{array}{c} 272 \\ 280 \ 244 \\ 500 \ 260 \end{array}$ | 280<br>290 | 245<br>250 |
|          |                  |                  |                 |              |                   |            |                 | 00 240            |                                                              | 240        | ,,         |
| Prusse   | (charge          | au 1/3           | ] »             | >>           | 255               | 235        | ))              | "                 | 79                                                           | n          |            |
| Piémont  | charge           | au 3/s           | 2)              | n            | 246               | ))         | D               | 275               | n                                                            | 520        |            |
|          |                  |                  |                 |              |                   |            |                 |                   | 70                                                           | 240        | ))         |
| Hanovre  | charge           | au 1/4           | calil           | rede42       | 175               | calib      | rede            | 52. 195           |                                                              |            |            |

224 200 212 224 250 Angleterre charge au 1|3 » ))

Si l'on veut se rendre compte des effets du recul, il faut considé rer la masse totale résultant de l'ensemble de la pièce et de son affût. Or, le poids des affûts étant connu, on sait que le rapport du poids du système de l'affût et de la pièce au poids du boulet est de

à 530 pour la charge de 1/2 556 à 585 — id. 285 à 345 — id. à 525 — id. 250

Connaissant ces différents rapports et la vitesse initiale du projectile, on peut calculer la vitesse initiale de la masse to<sup>lale</sup> du système de la nièce cui système de la pièce avec son affut. En effet m étant le  $p^{ojds}$  du projectile et  $p^{ojds}$  du projectile et  $p^{ojds}$  du projectile et v sa vitesse initiale, M le poids du système et vitesse qu'il tend  $\lambda$ vitesse qu'il tend à prendre, nous avons vu qu'en supposant  $\mu$ , poids de la cherre : poids de la charge très-petit par rapport à m on avait

 $\left(m+\frac{\mu}{2}\right)v+\left(M+\frac{\mu}{2}\right)V=0$ 

pour la 1re. équation générale du mouvement dans le tir des bou-ches à feu.

De là on tire, en tenant compte du sens des deux mouvements inverses du projectile et du système,

On voit qu'à l'aide de cette équation on peut déterminer M ou à volonté; l'autre étant V à volonté; l'autre étant connue, si l'on veut connaître V ou la vi-tesse du recul pour character, si l'on veut connaître vi il suffira tesse du recul pour chaque espèce de charge employée, il suffira de remplacer  $\mu$  par ses différentes valeurs  $\mu=\frac{m}{4},\frac{m}{5},\frac{m}{2}$  et l'on au-

ra successivement

$$V = \frac{9 \text{ mv}}{8 \text{ M+m}}, V' = \frac{7 \text{ mv'}}{6 \text{ M+m}}, V'' = \frac{8 \text{ mv''}}{4 \text{ M+m}}.$$

On peut encore à l'aide de cette formule calculer la masse M de manière que la vitesse du recul soit la même pour chaque es-Pèce de charge employée. En introduisant cette condition, nous aurons la suite d'équation

$$\frac{9 mv}{8 M_{+m}} \frac{7 mv'}{6 M' + m} \frac{5 mv''}{4 M'' + m}$$
 faisant  $m = 1$ , on aura  $\frac{9 v}{8 M + 1} \frac{7 v'}{6 M' + 1} \frac{5 v''}{4 M'' + 1}$ 

Mais les vitesses v, v', v" étant entre elles comme les nombres

8: 400: 145, on aura M' = 
$$\frac{5600 \text{ M} - 92}{4752}$$
 et ainsi de suite.

On trouve en supposant que pour la charge du 1/4, 200 est le Poids du système de la pièce et de l'affût évalué en poids du bonlet, qu'à la charge de 1/5 le poids du système devra être 290 fois

A Paide de la même formule et en partant du poids counu des pièces en usage, on reconnait que les canons de bataille tirant au <sup>3/5</sup>, fatiguent proportionnellement plus leurs affûts que les canons de siége avec la même charge; mais ils les fatiguent moins à la charge de 1/4. C'est pour arriver à se servir de cette charge au 1/5 que Gribeauval s'est vu dans la nécessité de renforcer l'affût de ses pièces de bataille, avec de nombreuses ferrures.

Chez les Anglais, où les canons de bataille ne pèsent que 112 lois le boulet, la fatigue des affiits est beaucoup plus considérable encore. On peut conclure de tout cela que quand on veut égaler le poids du système à une quantité donnée, il vaut mieux augmenter de poids de la pièce que celui de l'affût et cela parce que plus la pièce est lourde par rapport à l'affüt, moins il y a de force vive perdue dans la transmission du mouvement à l'affut, et on sait que telle force perdue est consommée au détriment de la machine. Il torce perdue est consonnee au detrinent de la la fait donc donner généralement à l'affit que le poids qui lui est fait donc donner généralement à l'affit que le poids qui lui est fait donc donner généralement à l'affit que le poids qui lui est fait donc donner généralement à l'affit que le poids qui lui est fait donc donner généralement à l'affit que le poids qui lui est fait donc donner généralement à l'affit que le poids qui lui est fait donc donner généralement à l'affit que le poids qui lui est fait donc donner généralement à l'affit que le poids qui lui est fait donc donner généralement à l'affit que le poids qui lui est fait donc donner généralement à l'affit que le poids qui lui est fait donc donner généralement à l'affit que le poids qui lui est fait donc donner généralement à l'affit que le poids qui lui est fait de la fait de donc donner généralement a ramu que le pour que les matériaux employés à sa construction, construction, que les matériaux employés à sa construction, que les masse de la bonche à feu.

Les pièces de campagne ont singulièrement varié de poids à mesure qu'on a voulu les rendre plus mobiles et plus maniables. Pour arriver à ce but, Gustave Adolphe et Frédéric II les ont fortement allégées. On trouve en comparant les divers systèmes d'artillerie de campagne en usage, chez les différentes puisssances de l'Europe que les poids moyens de ces canons sont déterminés de la manière suivante

| LEntobe due res be | ,100,1110 | J        |                                |                |          |
|--------------------|-----------|----------|--------------------------------|----------------|----------|
| manière suivante : | 4         | 5 , 7    | $\frac{3}{8}$ et $\frac{1}{3}$ | $\frac{5}{10}$ | 1<br>1   |
| Charges · · ·      | 2         | 12 et 16 |                                | 140            | 110      |
| Poids en boulets   | 200       | 184      | 157                            | o nièces       | de siége |

En se servant de la même formule que pour les pièces de siège et en partant de 200, valeur correspondante à la charge 1/2, on trouverait les résultats suivants :

trouverait les résultats suivants : Charges . . . 
$$\frac{1}{2}$$
  $\frac{5}{12}$  et  $\frac{7}{16}$   $\frac{5}{8}$   $\frac{1}{5}$   $\frac{5}{10}$   $\frac{1}{4}$  Poids en boulets » 182 162 450 158 120 (chili pour le poids )

On voit par là que l'expérience a établi pour le poids des bouches à feu, une moyenne à peu de chose près égale à la valeur

Les pièces de campague des différentes puissances fatiguent donc à-pen-près également leurs affûts, à l'exception des pièces and glaises qui ne pèsent que 110 fois leur boulet au lieu de 120.

Pour les obusiers ils sont construits de manière à avoir les  $^{
m poids}$  ivants :

Charges employées . .  $\frac{4}{25}$   $\frac{1}{20}$   $\frac{1}{18}$   $\frac{1}{46}$   $\frac{1}{15}$   $\frac{1}{14}$   $\frac{1}{15}$   $\frac{1}{14}$ suivants: Poids de la pièce en obus 25 31

Ces bouches à feu étant très-légères , comparativement and course de bataille deirent des légères . nons de bataille, doivent plus fatiguer leurs affats. Aussi eston obligé d'emplerer obligé d'employer des charges faibles dans les obusiers de gros calibres, à cause de leur violente réaction sur leurs affits.

Voici enfin pour les mortiers en usage chez les différentes puis-nces, la série de sances, la série des poids de la bouche à fen correspondant aux charges employées.

#### Tourillons.

A l'époque du premier emploi de l'artillerie pour la guerre, les pièces mises en usage, comme les bombardes et les couleu-vrines, furent construites sans tourillons; plus tard lorsque les bouches à fen s'améliorèrent, on y adapta des tourillons, qui devaient servir à les relier avec leurs affûts; depuis on a toujours continué à en donner aux pièces, à l'exception des mortiers coulés sur semelle. La position des tourillons relativement au centre de gravité et à l'axe de la pièce, a fait naître de nombreuses discussions, et comme elle est d'une haute importance, nous allons nous en occuper.

Généralement les tourillons sont placés en avant du centre de gravité et comme c'est autour de leur axe que peut s'effectuer le mouvement de rotation de la pièce, il en résulte une certaine prépondérance à la culasse, dont la valeur est exprimée par le poids qu'il faudrait suspendre à la bouche pour que la pièce fut en équilibre autour de l'axe des tourillons, si elle se trouvait librement suspendue suivant cet axe. Dans le service, la culasse vient donc naturellement s'appuyer sur la vis de pointage et par suite la position de la pièce se trouve parfaitement déterminée, puisqu'elle Gribeanval, les tourillons se trouvent en arrière du centre de gravité; dans ce cas la bouche à feu repose par ses tourillons et par le point d'appui du bourrelet sur le coin de mire.

Pour comparer l'effet de la prépondérance avec l'effet des choes, dont elle est destinée à détruire en partie les conséquences, nous évaluerons la prépondérance en poids du projectile, comme nous l'avons fait pour l'effort exercé par le choc; on voit ainsi que pour les canons de campagne, où le poids du projectile ne dépasse pas 6<sup>13</sup>, on peut facilement donner à la culasse une prépondérance assez grande; quant aux pièces de siéges qui sont plus lourdes et quoi un moment d'inertie beaucoup plus grand que les pièces de campagne à cause de leur longueur, la prépondérance à donner à la culasse est assez faible.

Voici un tableau des différentes prépondérances adoptées chet diverses puissances :

| PRÉPONDÉRANO                                                                                                                                                    | CES                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PIÈCES.  A LA  Culasse évaluée, en poids                                                                                                                        | du projectile.<br>à 9          |
| Canons de siége de Gribeauval,       8         Obusiers de 6 r° — id. —       5         Obusiers de 24 de l'an XI,       4         Pièces de montagnes,       2 | à 6 à 1/2 à 3                  |
| Canons de campague de Gribeauval, ,                                                                                                                             | 15<br>à 8<br>à 6<br>à 12       |
| Pièces de 24 en fonte, de côte et de marine,                                                                                                                    | 10                             |
| de marine,  Obusiers nouveaux de 6 <sup>po</sup> et de 24,  Obusiers nouveaux de siége,  Obusiers de montagne,                                                  | 7 4/4<br>6 3/4<br>6 4/4<br>à 5 |
| Ancien obusier de 8 pouces,  Obusier nouveau de côte,                                                                                                           | ues remarques                  |

L'inspection du tableau précédent fait faire quelques : importantes. Ainsi l'obusier de 24 de l'au XI, abandonné à cause du peu de justesse de son tir, saignait constamment du nez, et cela devait arriver puisque la prépondérance de la culasse n'était que de 4 1/2; il en est et doit être de même du tir des pièces de montagne construites à différentes époques.

Pour les pièces de campagne de Gribeauval, on continue généralement à estimer à un 1/50 du poids total de la pièce, la prépondérance à la culasse comme cela était vrai pour les canons de Louis XIV; mais ce rapport est évidemment erroné et la prépondérance réelle de la culasse est à peu-près la moitié de cette valeur qu'or, lui assigne encore sans réflexiou. En règle générale, lorsque les pièces sont très lourdes on doit donner à la culasse une prépondérance de 8 à 9 fois le poids du projectile; quand elles sont légères il fant porter la prépondérance à 12 on 15 fois le même poids.

Comme les obus sont animés d'une vîtesse initiale assez faible , on pourrait ne donner aux obusiers qu'une prépondérance de 6 projectiles ; mais îl y a de l'avantage et nul inconvénient à la porter à 7 ou 7 ½. L'obusier de côte étant très-lourd et ayant une volée allongée , on a dû lui donner une prépondérance à qui lui même pèse 22 ta et on lui a donné une prépondérance de 7 obus.

Dans la construction de l'obusier de siége il a fallu donner à la Culasse une prépondérance un peu moindre que dans les autres obusiers nouveaux afin d'obvier à la prompte destruction de son allut. En effet , dans cet obusier , la position de l'obus au moment du maximum de pression des gaz, se trouvant très-rapprochée des tourillons, on a diminué considérablement la fatigue de l'afsur les reportant un pen en arrière de cette position. On concu les reportant un peu eu arrière de cette position.

Soit en effet que si le choc de l'obus quand il a lieu dans le logeen ellet que si le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de l'obus quand 11 a neu unus sur le choc de at, se trouvant agir en arrière des tourillons et tout de choc se trouvant réparti sur les points d'appui de la culasse et durillons, l'affût scrait fortement pressé: an contraire, quand pression a lieu un peu en avant des tourillons l'effort que l'affût supporter est incomparablement plus faible ; a la ver-ga peut saigner du nez et la direction de l'obus s'abaisser; mais teindre le point à peut saigner du nez et la direction de l'obus s'abaisser, mande cenx-ci en ricochant peuvent encore atteindre le point à ballage, on voit qu'on a évité un inconvénient grave, en se soumethang, on voit qu'on a évité un inconvénient grave, en se sonne un autre inconvénient beaucoup moindre. Puisqu'il y avait

nécessité de reporter les tourillons vers la culasse, ce changement a diminué d'autant la prépondérance qui s'est trouvée réduite à 6 5/4 environ. De la sorte on a pu se servir pour ces bouches à feu des affûts de 24 , pour lesquels les effets de l'obusier de siége sont les plus grands qu'ils puissent supporter.

Nous allons actuellement rechercher l'influence de la position de l'axe des tourillons par rapport à l'axe de la pièce. Anciennement ces deux axes se trouvaient dans le même plan; on a ensuite abaissé celui des tourillons de 4/2 calibre pour toutes les pièces en usage ; on a même construit des canons dans lesquels les tourillons étaient formés par un cylindre tangent à la surface de la pièce et se raccordant avec elle par un collet de métal et ils le sont eucore dans les caronades actuelles.

Le tableau suivant contient les abaissements de l'axe des tout rillons au-dessous de celui de la pièce dans les diverses bouches à fen :

# ABAISSEMENT

| désignation des bouches a feu. $\Lambda u$ -de         | DE L'AXE DES TOURILLONS<br>essous de l'axe de la bouche à fe <sup>u</sup> |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nouveaux obusiers Anglais, Obusiers de 24 de l'an XI , |                                                                           |

» la genouillère et couvrir d'environ 5 r° de plus les affits et les

- » rouages, avantage considérable en batterie, mais inutile en ba-
- » taille. Cette position contribue beaucoup à la destruction des
- » affûts. Nous proposons de placer l'axe des tourillons de toutes
- » les pièces de bataille à 2 ou 5 lignes seulement au-dessous de " l'axe de ces pièces, pour les erreurs qui peuvent se rencontrer
- " dans la construction de la pièce; car si, par mal-façon, l'axe des
- " tourillons venait à se rencontrer quelque peu au-dessus de celui
- » de la pièce , la culasse lèverait à chaque coup. »

Malgré cette opinion de Gribeauval, on pourrait sans inconvénient mettre pour lespièces de campagne l'axe des tourillous dans le plan de l'axe de l'âme. Eu effet, le poids de la pièce et le frottement des tourillons la retiennent dans la partie inférieure des encastrements, pendant que la pièce est en repos, et dans le tir ils empêchent l'arête de rotation de s'élever jusqu'à devenir horizontale, et cela malgré de petites mal-façons; la pièce ne pourrait donc pas être soulevée. Si l'on voit souvent la culasse d'une pièce faisant feu s'élever après le coup, cela tient à la réaction de l'élasticité. Car comme les affûts sont composés de matériaux élastiques, lorsque la culasse a pressé fortement sur la vis de pointage, la pression est transmise par celle-ci à l'affit et aux crosses qui réagissent à leur tour sur la culasse et la pressant en seus inverse peuvent la soulever; ce soulèvement a lieu d'antant plus facilement que la prépondérance de la culasse est moindre; aussi cela se présentait constamment dans l'obusier de 24 de l'an XI et se remarque dans le nouvel obusier du même calibre.

 $\Omega_{\mathrm{n}}$  a pensé que si l'axe des tourillons se trouvait au-dessus de celui de la pièce, l'effort opéré sur les tourillons serait diminué; des calculs ont même été présentés à l'appui de cette opinion, mais on y a reconnu des erreurs qui renversent complètement ces calculs. On a néammoins cherché en 1820 à reconnaître les effets que produiraient sur leurs affûts des pièces construites d'après ce principe. Les pièces de montagne n'ayant pas d'anses, il a été possible de les retourner et l'on a eu ainsi des pièces offrant quant à l'axe des tonrillons, la disposition proposée. On a vu a chaque conp la culasse se soulever fortement et la volée frapper Violemment l'entretoise de volée. Il y avait donc un mouvement considérable de rotation imprimé à la pièce et comme ce mourement n'était arrêté que par les surbandes, celles-ci se faussaient à tout coup. Enfin les crosses mêmes étaient soulevées et le recul se trouvaît considérablement augmenté au lieu d'être diminué. Une faute de dessin commise dans les tables de Gribeauval, et rectifiée dans l'erratum, a donné lieu à cette fausse théorie, et a fait même soutenir que l'opinion de Gribeauval était, que l'axe des tourillons devait se trouver au-dessus de l'axe de la pièce. Nous avons reproduit un passage de l'un de ses mémoires qui répond très-explicitement à cette assertion.

Nous allons actuellement rechercher comment l'effort des pièces se répartit sur la vis du pointage et sur les tourillons. M. Poisson s'est occupé de cette question, mais en ne tenant pas compte du projectile dans la bouche à feu. Nous savons que l'on a , quand ou suppose les charges très-petites et le vent nul,

$$m'v' + \frac{\mu}{2}v' = mv + \frac{\mu}{2}v.$$

Cette équation n'est qu'approximative et n'a lieu qu'en supposant que la section de l'âme est précisément égale à la surface d'action sur le boulet; il n'en est plus de même si le vent existe; daus ce cas, les gaz agissent suivant un grand cercle plus petit que la section de l'âme, et la quantité de mouvement développée n'est pas toute entière communiquée au boulet, celui-ci n'en reçuit qu'une quautité proportionnelle à sa surface. Les deux surface étant entre elles comme les carrés de leurs rayons, en admettant que le vent est très-petit et que la masse des gaz peut être comsidérée comme composée de tranches parallèles comportant chacine leur densité et en nommant el e rayon de l'âme et R celui du grojectile, on a la nouvelle équation,

$$m' v' + \frac{\mu}{2} v' = \frac{c^2}{R^2} mv + \frac{\mu}{2} v,$$

qui représente le mouvement de la pièce, du projectile et de la charge tant que le projectile reste dans l'âme.

Dès que le projectile reste dans l'âme.

Dès que le projectile à franchi la tranche de la bouche, les gaz n'agissent plus sensiblement sur lui, mais presque toute la charge est encore dans la pièce et agit sur la culasse; le mouvement du recul est donc fonction de la charge, mais le calcul qui peut aner à déterminer ce mouvement est extrêmement compliqué, à ner à déterminer de densité des gaz d'une tranche à l'autre. Du cause de la variation de densité des gaz d'une tranche à l'autre.

reste, comme c'est alors la charge qui se trouve lancée par la bouche à feu, l'équation que nous avons donnée doit être modifiée de manière à représenter la quantité de mouvement de cette charge. On trouve que 420™ est la vitesse par laquelle doit être multipliée la masse de la charge et on a ainsi l'équation

$$m'v' + \frac{\mu}{2}v' = \frac{e_s}{R_s}mv + \frac{\mu}{2}v + 420^m \cdot \mu$$
, laquelle on tiene  $n'$ 

équation de laquelle on tirera v' et par suite m'v'.

On a trouvé les rapports suivants entre les vitesses que la pièce tend à prendre et la vitesse du recul.

Rapport des charges à celuis des projectiles . . . . Pour des poudres très-vives $\{\underline{m'v'}$ avec un faible vent . .  $\frac{m'v'}{mv}$  = 1,29 1,55 1,48 1,52 1,56 » 1,77 Pour le tir à boulet, avec le  $\frac{m'v'}{m}$ » » 4,50 4,55 4,59 1,66 1,80 Avec la poudre ordinaire  $\frac{m'v'}{mv} =$  » 1,49 1,55  $\begin{cases} 1,37 \\ 1,61 \end{cases}$  1,69 1,78

Maintenant voici comment on peut arriver à déterminer les valeurs des effets exercés par la pièce sur les tourillons et sur la vis de pointage. (fig. 56) Soit x y la direction de l'axe de la pièce qui fait un angle  $\theta$  avec le plan suivant lequel s'effectue le recul, soit P la Pression sur la vis du pointage et 6º l'angle que celle-ci fait avec la Verticale , soit m' la masse de la pièce v' la vitesse du recul parallèlement au sol, laquelle dépend comme on le verra plus loin de la masse M de l'affût du canon et l'intensité des frottements , soit  $^{\rm enfin}\, \alpha$  la distance de l'axe des tonrillons à l'axe de la pièce ,  $\beta$  la distance dont l'axe des tourillons se trouve en avant du centre de gravité G ,  $\alpha$  la distance du centre de gravité au plan Vertical qui passe par l'axe du tourillon, b la distance du centre de gravité au plan horizontal passant par le même axe du touril $l_{0n}$  et l la distance de ce centre à la vis de pointage. Appelons T la pression horizontale de l'encastrement des tourillons contre ces tourillons et S la pression des surbandes contre ces mêmes tourillons et 8 la pression des surbandes contre à la pression P et Turseront par consequent de système.

Nous considérerons d'abord les quantités de mouvement proconsidérerons d'abord les quantites de mouvelles par les forces horizontales, puis celle des forces verticales par les forces horizontales, puis celle des forces verticales. Qui nous fournira deux équations, en égalant leur somme à

zéro, en vertu du principe de la conservation du mouvement du centre de gravité. Enfin en prenant et égalant à zéro la somme des forces qui tendent à imprimer au système des mouvements de rotation en sens inverse, nous aurons une troisième équation en P,S,T.

Pour les forces horizontales, nous avons d'abord en les supposant toutes appliquées en G. (fig. 57)

s appliquees en G. (fig. 37)  

$$m' v' \cos \theta + P \sin \theta' - m v' - T = 0.$$
 (1)

Pour les forces verticales nous aurons de même

P 
$$\cos \theta' - m' v' \sin \theta - S = 2 \dots (2)$$

Enfin pour les mouvements inverses de rotation imprimés autour du centre de gravité G nous avons

$$P l - m'v'\alpha + m'vb = c. ... (5)$$

On peut remplacer b par sa valeur en  $\alpha \beta$  et  $\beta$ ; or nous avons,

$$b=BB'=DB'-DB=\alpha\cos\theta-\beta\sin\theta$$

substituant cette valeur de b dans la  $5^{\circ}$  équation , nous aurons

P 
$$l-m'v'\alpha+m'v$$
  $\{\alpha\cos\theta-\beta\sin\theta\}=0$ ....(4) de ces trois équations, nous tirerons:

 $T_{=m'}$   $\{v'\cos\theta-v\}+P\sin\theta'$ S=P  $\cos \theta'$ -m'  $v' \sin \theta$ . P= $\frac{m' \mid \alpha v' - \alpha v \cos \theta + v \beta \sin \theta \mid}{l}$ 

Dans le cas ordinaire ou  $\theta$  et  $\theta$ ' sont très petits ou sensiblement als et où par conséquent nuls et où par conséquent  $\cos \theta$  et  $\cos \theta$  sont très petits ou sensible  $\sin \theta = \sin \theta$ . —  $\cos \theta$  et  $\cos \theta$  sont égaux à l'unité et où  $\sin \theta = \sin \theta' = 0$ , ces équations se réduisent à

$$\begin{array}{c} \mathrm{T}{=}m'\;(v'{-}v)\\ \mathrm{S}{=}\mathrm{P}.\\ \mathrm{P}{=}\frac{m'\;\alpha\left\{v'{-}v\right\}}{l}\;\mathrm{et}\;\mathrm{P}{=}\mathrm{T}\,\frac{\alpha}{l},\mathrm{et}\;\frac{\mathrm{P}}{\mathrm{T}}\frac{\alpha}{l}. \end{array}$$

Dans tous ces calculs, on néglige le poids de la pièce parce que pression qui en recette et la pression qui en résulte peut être considérée comme très-petite relativement aux pression. relativement aux pressions qui résultent des effets de la pondre.

On voit d'appèrent des comme tres de la pondre.

On voit, d'après ces formules, que si  $\alpha$  est positif P et S le sont ssi. Il y aura done pression aussi. Il y aura donc pression sur la vis de pointage et il en résultera une tendance à router. tera une tendance à soulever les tourillons et les surbandes d'au $^{\rm tant}$  plus grande que  $\alpha$  sera plus grand et que l sera plus petit ; quand  $_\alpha$  sera assez grand pour que le frottement soit vaincu ce mouvement aura lien. Ainsi plus  $\alpha$  sera grand plus l'affùt sera tourmenté, par la pression de la culasse sur son point le plus faible, et par les tourillons qui tendront à fausser les surbandes:  $^{\mathrm{ccs}}$  effets scront d'ailleurs d'autant plus grands que la longueur let la masse m' de la pièce seront plus petites, parce que plus m'sera petit plus la vitesse v' sera grande et plus par conséquent la différence v'—V le sera, supposant que la quantité M v reste la

Ainsi, l'abaissement de 1/2 calibre de l'âme des tourillons pour les pièces de siège n'a pas de grands inconvénients, tandis que c'est avec raison qu'on a considérablement diminué cet abaissement pour les pièces de campagne.

Du reste en se servant de ces formules et en tenant compte du frottement on trouve qu'avec un abaissement qui n'excède pas 1/8 du calibre au-dessous de l'axe de la pièce, il ne peut y avoir de rotation autour de l'axe des tourillons.

Pour les obusiers de siège, la fatigue supportée par le coin de mire est égale au 1/11 de l'effort total supporté par l'affut; pour les pièces de siége l'effort sur la vis de pointage est 1/26 de l'effort total et il en est de même pour l'obusier de montagne.

Dans les pièces longues l'abaissement des tourillons, en donnant à la culasse une tendance à s'abaisser la fait résister à l'effort des Projectiles qui pourrait abaisser la volée et supplée ainsi à la pré-Pondérance de la culasse qui, dans les pièces lourdes, ne peut pas dépasser certaines limites, pour laisser toujours facile l'opération du pointage. Ainsi, dans les pièces de siége, la position des tourillons à 1/2 et dans l'obusier de côte à  $\pi/11$  du calibre au-dessous de b. rand 1/2 et dans l'obusier de côte à 5/11 du campre du capacidanc, est avantageuse en ce qu'elle augmente la fixité de direction de par desserges des capacités de la capacité de direction de la capacité de la capacit de préses avantageuse en ce qu'ene angmente la matte des obusiers partiers, sans trop fatiguer les affûts. Les tourillons des obusiers et leur de campagne ont été mis à la limite pour la même raison, et leur supagne ont été mis à la limite pour la meme  $\frac{1}{2}$  est à  $\frac{1}{10}$  du calibre des obus ou  $\frac{2}{15}$  de diamètre des tourilh<sub>hg</sub>, au-dessous de l'âme de la pièce.

Connaissant l'effort que les tourillons ont à supporter, on peut omaissant l'effort que les tourillons ont à supporter caide des formules relatives à la résistance des matériaux, calcon une des formules relatives à la résistance des maternates de la résistance to diamètre qu'ils doivent avoir pour résister emeacement du la résistance des cylindres à la rupture est en raison du 25

cube de leurs diamètres on voit que cette résistance serait en raison du calibre de toutes les bouches à feu, si celles-ci faisaient souffrir leurs affuts d'une manière proportionnelle. Quoique cela n'ait pas lieu, tous les canons ont pour diamètre de leurs tourillons le diamètre même de leur boulet; il en résulte que les tourillons des pièces de campagne seront plus fatigués que ceux des pièces de siége, et de même que les tourillons des obusiers auront encore plus à souffrir que ceux des canons de campagne.

Dans les pièces de fonte, les tourillons ont un diamètre supérieur de 4 lignes au diamètre de leur boulet, et cependant le calcul fait voir qu'ils sont plus faibles comparativement que les tourillons des pièces de bronze ; aussi il arrive fréquemment qu'ils sa rompent, et cela a surtout lieu quand ces pièces sont montées sur

des affûts de fer.

Dans les mortiers tirant à fortes charges, les tourillons se faussent quelquefois et cela arrive principalement quand les affüts sur lesquels les mortiers sont montés out été longtemps abandonnés à l'influence de la pluie et de l'air. Les tourillons peuvent alors être mal ajustés dans leurs encastrements et avoir par conséquent à recevoir un choc dont l'effet n'est plus également réparti : pour obvier à ce grave inconvénient , on a adapté aux tourillons des mortiers une masse de métal qu'on nomme le renfort et qui set effectivement à les renforcer. Pour consolider encore les tourilles dont la base. dont la base , comme nous l'avons déjà dit , peut présenter des fissures on crevasses fissures ou crevasses provenant de la coulée, on les raccorde avec la surface de la basel. la surface de la bouche à feu par un cylindre concentrique et de plus grand dismètre.

Dans les fonderies Anglaises , en coulant les pièces on a soin de pour aux amb aux anglaises ; en coulant les pièces on a soin de principal de princ plus grand diamètre que l'on appelle embâse. donner aux embàses et aux tourillons de plus fortes dimensions qu'ils n'en doireant qu'ils n'en doivent avoir réellement; de la sorte, en les ramenant aux dimensions aux dimensions voulues , on peut enlever les soufflures et crevasses qui se manifeston qui se manifestent vers le raccordement. Souvent aussi la poussière et les corps étrangement. et les corps étrangers qui peuvent touber dans les moules, Jors-qu'ils sont drossée. qu'ils sont dressés avant la coulée, viennent se déposer sur les arêtes inférieures du la coulée, viennent se déposer sonfarêtes inférieures du moule des tourillons et occasionnent des sonfures dans le métal. flures dans le métal. C'est une nouvelle raison pour laquelle en Angleterre, ou model. Angleterre, on modèle en tronc de cône la partie du moule qui doit contenir les touvilles en tronc de cône la partie du moule yeur de contenir les touvilles en tronc de cône la partie du moule qui de nettoyer doit contenir les tourillons. En France on se contente de nettoyer les moules avec grand au

les moules avec grand soin.

Auciennement on terminait les embâses par unp lan parallèle au renfort. Gribeauval les a terminées par un plan tangent à la platebande de culasse, de sorte que leur tranche inclinée sur l'axe était bien parallèle aux faces intérieures des flasques dans la position primitive ; elle ne l'était plus dans le tir sous les différents angles de projection, mais elle n'en différait que très-peu; par suite il fallait laisser un peu plus de jeu à l'écartement des flasques dans cette Partie et les pièces n'étaient pas parfaitement assujéties.

Dans les obusiers nouvellement construits, la tranche des embâses est perpendiculaire à l'axe des tourillons et les flasques des nouveaux affûts étant parallèles, il en résulte que les bouches à feu sont également maintenues, quelque soit l'angle de projection.

Dans les obusiers de campagne, l'écartement des embâses est égal au diamètre de la bouche à feu à la partie postérieure de l'embâse. Dans l'obusier de siége, elles sont tangentes à la surface extérieure du renfort comme dans le mortier à la Gomer. Les saillies sont très-faibles et l'on a dû les déterminer ainsi , pour pouvoir faire usage d'affûts communs avec les bouches à feu existantes. Dans l'obusier de montagne, où il n'y avait pas à remplir cette condition, on a pu donner plus de saillie aux embâses.

Dans les anciens mortiers, les tourillons étaient placés à la parlie postérieure et s'appuyaient par le cul du mortier comme cela a encore lieu dans les pierriers et les mortiers Anglais. Ils sont un peu remontés dans les mortiers de Gribeauval à chambre cylindrique.

Enfin dans les mortiers à la Gomer , l'axe des tourillons répond à la partie inférieure de la bombe en place dans l'âme. Cette dis-Position en abaissant la bouche pour le nettoyage et pour le chargement et en diminuant le poids à soulever dans le pointage , facilite beaucoup le service des mortiers. Quant à l'écartement des embâses, il suffit pour permettre d'effectuer librement les mouvements du mortier entre les flasques.

### Renslement du bourrelet.

Nous avons déjà vu plus haut que les battements pouvent avoir ous avons déjà vu plus haut que les battements pour l'appendin à la bouche des pièces, et que le métal ne se trouvant soutenu <sup>ta la</sup> bouche des pièces, et que le metal ne se trouvaité de parties en arrière, il y avait nécessité de point que par les parties en arrière, il y avait nécessité de The point que par les parties en arrière, il y avant necessaries de résissignificant de pourtour de la bouche, pour lui donner plus de résissignificant de la bouche, pour lui donner plus de résissurcer le pourtour de la bonche, pour lui donner puis de la bonche, pour lui donner puis de la bonche, Le renflement de métal déterminé par cette condition se

nomme le bourrelet pour les canons ; c'est une plate-bande de volée pour les obusiers. La raison qui a motivé le tracé du bourrelet est la détermination de l'angle de mire, c'està-dire de l'angle sous lequel la ligne de mire rencontre l'axe de la pièce. Si l'épaisseur du bourrelet se trouvait trop faible, on le surmonterait d'une lentille ou guidon par le sommet duquel passerait la ligue de mire. Si au contraire l'épaisseur y était trop forte on tracerait sur le bourrelet une entaille comme un cran de mire-

Il est important de déterminer la valeur la plus convenable de l'angle de mire , puisque c'est lui qui détermine le but en blanc. des pièces. Beaucoup d'auteurs, pour déterminer à priori le but en blane, et par suite l'angle de mire à donner aux canons, out établi qu'il fallait le placer à la distance la plus ordinaire à laquelle on fait feu sur l'ennemi et par conséquent de 450 à 600 mètres: mais cette détermination à priori n'a rien d'avantageux, comme nous le verrons plus loin.

Anciennement l'axe de la pièce et la ligne de mire se trouvaient parallèles, parce que l'on croyait que la trajectoire n'était aufre chose que le prolongement de l'axe lui-même. Plus tard lorsqu'en s'aperçut que cette supposition était inadmissible, on a pense que la première portion de la courbe décrite par le boulet était une ligne droite suivie d'un arc de cercle ou de parabole. Ces er reurs provenaient de ce que la trajectoire qui est réellement par courbe, n'a qu'ens au courbe, n'a qu'ens au courbe, n'a qu'ens au courbe de la cou courbe, n'a qu'une courbure très faible dans sa branche asceptante. Les premiers femiliare femil te. Les premiers fondeurs qui s'aperçurent de ce fait spéculèrent sur l'ignorance où l'on était des véritables principes du tir, ci annocérent qu'ils au l'institution de la company noncerent qu'ils possédaient un secret à l'aide duquel ils pouvaient allonger considerati allonger considérablement la portée des bouches à feu. Tont ce se-cret considérablement la portée des bouches à feu. Tont ce secret consistait simplement la portée des bouches à feu. Tout de la pièce la light de mire qui, pous êt le la volée et donnait par suite une augmentation à la distance du but en blanc, Le prétend en blanc. Le prétendu secret fut bient êt comm de tout le monde, et l'onse servit alors du le point l'on se servit alors de la ligne de mire, pour perfectionner le pointage.

Comme nous l'avons déjà dit, le but en blanc des canons a été néralement fixé do troit a des généralement fixé de 450 à 600 mètres; mais cette position a des inconvéniens. En offet 110 inconvéniens. En effet, si l'ememi se trouve en deçà de cette distance, il devient, fort, 1500 parce que tance , il devient fort difficile de pointer avec justesse, parce que l'appréciation de la quantité dont il faut pointer au-dessons du rount à battre est assez difficile sur le terrain, dont les ondulations Deuvent aisément tromper l'œil.

Un des motifs qui a singulièrement mis en réputation l'Artillerie légère, au commencement de la révolution, est l'habitude que cette Artillerie avait d'aller se placer en batterie à une demi portée decanon de l'ennemi. Une fois placée là, elle avait peu de chose à craindre du fen d'un ennemi inexpérimenté. Aussi l'a-t-on vue, dans des affaires de plusieurs heures, n'éprouver aucune perte, tandis qu'elle en faisait éprouver de très-fortes.

L'angle de mire des canons de siége est de 1° 4/4; leur but en blaue est de 600 mètres environ, et la flèche de la trajectoire à 500 mètres de distance est d'environ 4 mètres; on voit par là que pour atteindre an bnt placé à 500 mètres, il faut, avec les pièces de siége, pointer à 4<sup>m</sup> au-dessous du pied du bnt. Ainsi pour battre des tranchées établies à 500<sup>m</sup> en avant d'une place, il faudrait pointer bien au-dessous de la ligne d'intersection des terres et du terain naturel, parce que le relief du parapet des tranchées n'est que de 4<sup>m</sup>, 50 environ.

On reconnait qu'il n'est pas facile de déterminer exactement sur un terrain horizontal on accidenté, le point où la ligne de nire coupe ce terrain, pour se diriger sur le point qu'il faut réellement viser. Cela est tellement vrai qu'en 1817, dans les Ecoles à boulets rouges, un but de 2 mètres de côté, en bois, placé vers 450 mètres, n'a pu être atteint que d'un seul boulet et à la seconde séance.

Dans les pièces de campagne l'angle de mire est d'un degré environ , et le but placé à 500 se trouve de près de luit pieds audessous de la trajectoire. On voit que si l'on cherchait à battre des masses de cavalerie à cette distance on tirerait beauconp trop laut en pointant aux pieds des chevaux et l'on prodignerait inutiement ses munitions. Anssi, ce qu'un officier d'artillerie doit faire àvec soin c'est de bien examiner le point de cluite de ses boulets et de corriger le pointage de manière à rendre son tir efficace. On peut conclure de ce que nons venous de dire que pour la pratique de la guerre, le but en blaue des pièces de bataille est trop éloi-bié, Du reste chez les nations étrangères il Fest encore plus qu'en fance.

Dans les obusiers nouveaux, bien que l'on ait conservé le même

angle de mire, le but en blanc est plus rapproché, parce que la trajectoire que l'obus doit décrire est moindre que celle des boulets. Le point le plus haut de la trajectoire de l'obus a été déterminé par la hauteur des objets les plus grands que l'on peut se proposer de battre. Aussi l'angle de mire des obusiers de campagne ne doit, dans aucun cas, excéder un degré. Si un obusier était destiné à tirer constamment avec de fortes charges , il ne faudrait donner que 5/4 de degré à l'angle de mire.

Quant aux pièces et aux obusiers de côte qui doivent battre des objets qui s'élèvent de 15 à 20 pieds au-dessus de la surface de l'eau et qui ne peuvent guère s'approcher à moins de 500m, il n'était plus nécessaire de limiter ainsi l'angle de mire et l'on a pu le faire varier de 1º 1/4 à 1º 1/2; pour l'obusier de côte on a adopté

10 1/2.

# Conditions particulières aux diverses espèces de bouches à feu-

Après avoir déterminé les conditions générales auxquelles construction des diverses parties des bouches à feu doit être subordonnée, il convient d'en passer en revue les différentes pèces pour étudier séparément la manière dont chacune d'elles ser tisfait, non seulement à ces conditions générales, mais encête aux conditions particulières relatives au service spécial auq<sup>uel</sup> ele est destinge. Novembre est destinée. Nous allons nous occuper de cet examen.

# Canons de siège.

Ces canons étant destinés à ruiner et à renverser les murailles les renverser et les remparts doivent communiquer aux projectiles de grandes vitesses, pour vitesses, pour produire de grands effets, et les lancer sous de petitis angles à Produire de grands effets, et les lancer sous de petitis angles à Produire de grands effets, et les lancer sous de petitis angles à Produire de grands effets, et les lancer sous de petitis angles à Produire de grands effets, et les lancer sous de petitis angles à Produire de grands effets, et les lancer sous de petitis angles à Produire de grands effets, et les lancer sous de petitis angles à Produire de grands effets, et les lancer sous de petitis angles à Produire de grands effets, et les lancer sous de petitis angles à Produire de grands effets, et les lancer sous de petitis angles à Produire de grands effets, et les lancer sous de petitis angles à Produire de grands effets, et les lancer sous de petitis angles à Produire de grands effets, et les lancer sous de petitis angles à Produire de grands effets, et les lancer sous de petitis angles à Produire de grands effets, et les lancer sous de petitis angles à Produire de grands effets et les lancer sous de petitis angles à Produire de grands effets et les lancer sous de petitis angles à Produire de grands effets et les lancer sous de petitis angles à Produire de grands effets et les lancers de la configuration de la tits angles à l'horizon, afin d'augmenter les chances de frapper le but. Les canons de mande d'augmenter les chances de frapper le gueur nécessaire pour utiliser ces charges; 5° avoir un poids très-considérable relativement considérable relativement au projectile, pour que le recul produit par ces fortes charges : par ces fortes charges et sous de petits angles de projection ne soit pas démesuré. Les rites soit pas démesuré. Les vitesses initiales qui sont au-dessus de 500m

par seconde étant assez promptement ramenées à celle-ci par la résistance de l'air, il s'ensuit qu'on ne peut les employer utilement qu'à de très-petites distances, comme dans le tir en brèche par exemple, où les batteries sont ordinairement établies sur la crète du chemin convert et sonvent sur la contrescarpe de l'ouvrage à battre. Dans cette position la charge de moitié du poids du boulet offre réellement de l'avantage, parce que la résistance de l'air n'a pas le temps de diminuer d'une manière notable la vitesse du projectile;il n'en serait pas ainsi à une distance un peu grande de 500™, Par exemple, pour laquelle les charges de 1/2 ou de 1/5 produiraient des effets peu différents. Les plus fortes charges ne sont donc bonnes à employer que lorsque l'objet à battre est extrêmement rapproché, D'un autre côté les enfoncements des projectiles étaut proportionnels à leur diamètre, il en résulte que pour battre en brèche il y a un avantage réel à employer les pièces du plus grand calibre; aussi se sert-on de préférence des canons de 24 et de 16. A la rigueur on pourrait employer des canons de 12 pour entamer de la maçonnerie, si on était très-rapproché; mais dès qu'une batterie de brèche est établie au-delà de la contrescarpe ou du chemin convert, il ne faut y admettre que du 24 ou du 16. A de grandes distances le 24 seul peut être avantagensement employé. Quant au 8 il est insignifiant dans tous les cas où il s'agit de ren-

En général les calibres de 42 et de 8 sont plus applicables à la défense qu'à l'attaque, et reçoivent plus spécialement pour cette raison le nom de canons de place, et ceux de 24 et de 16 le nom de canons de siére.

Comme le 24 et le 46 penvent et doivent souvent être tirés à la charge du 1/2, il faut que ces canons aient un poids très-considéalle; mais d'après ce que nons avons vu, les canons de 12 et de 4 rétant pas destinés à tirer avec des charges supérieures au 1/3, a serait pas nécessaire de leur donner un poids aussi considéalle qu'anx canons de 24 et de 16. Aussi pourrait-on ne leur sui de 265 et 275 fois qu'ils ont récllement. Du reste, on a été sui de 265 et 275 fois qu'ils ont récllement. Du reste, on a été sui de 26 et ur donner un poids assez fort, parce que ces canons étant suinés à tirer à embràsures, devaient avoir une longueur de volée saute pour ponvoir s'engager dans l'embràsure de manière à la

ménager. Sous Louis XIV cette longueur fut fixée à 10 pieds pour tous les calibres. En l'an XI on a construit des pièces de 12 qui avaient 22 calibres de longueur et qui pesaient 170 fois leur boulet; mais ces pièces n'ont pu être admises parce qu'elles étaient trop courtes et trop légères. Aussi a-t-on conservé les poids et les longueurs des pièces de Gribeauval, comme lui-même avait adopté lalongueur de la pièce de 24 de Vallières. Il pensait cependant qu'on pouvait avec avantage la raccourir d'un calibre; mais en conservant les dimensions de ces bouches à feu, Gribeauval avait adopté une marche sage, qu'on a suivie dans la création du nouveau matériel; car de cette manière les affûts actuels peuvent recevoir nou seulement les bouches à feu de Gribeauval et celles de Vallières, mais encore celles qui ont été fondues sous Louis XIV. Il est évident qu'un État ne peut changer complètement tout un matériel existant sans se grever de dépenses énormes; ces dépenses se troit vent à-peu-près annulées quand les améliorations introduites per mettent de continuer jusqu'à son entière consommation l'usage du matériel préexistant, et il y a eu, en adoptant ce parti, une économie considérable, en outre de la simplification qu'une semblable disposition laisse subsister dans l'armement des places. Ces considérations font voir que les canons de siège et de places par construits de manier que les canons de siège et de place sont construits de manière à présenter de très-grands avantages et de place per point blèmes et de ne peut blâmer que l'inclinaison de la ligne de mire qui en le l'act qui élaigne de mire qui en ser la l'act qui élaigne de mire qui en ser la l'act qui élaigne de mire qui en ser la l'act qui élaigne de mire qui en ser la la ligne de mire qui en la ligne de mire de la ligne de mire qui en la ligne de mire qui en 1° 1/2 et qui éloignant le but en blanc de la pièce en faisan<sup>t pa-ser</sup> la trainctoire tres en la but en blanc de la pièce en faisan<sup>t pa-ser</sup> la trajectoire trop an-dessus de la ligue de mire, rend le pointage très-difficile, que d'alles de la ligue de mire, rend le pointage très-difficile, quand il s'agit de battre un point situé en-decà de ce

# Canons de bataille.

Anciennement les canons dont on se servait dans les batailles étaient pas de la canons dont on se servait dans les batailles n'étaient pas d'un système différent de ceux qu'on employait dans l'attaque et donc l l'attaque et dans la défense des places. C'étaient les pièces du plus petit calibre, que l' petit calibre que l'on trainait à la suite des armées et que l'on établissait à l'assite des armées et que établissait à l'avance dans des positions qu'elles devaient conserver. Les armées n'appropriet ver. Les armées n'avançaient alors qu'avec une extrême et leur artilleries se françaient alors qu'avec une extrême quelques et leur artillerie se trouvait encore le plus souveit de quelques jours en retard.

Gustave-Adolphe le premier, et ensuite le Grand Frédéric, songèrent à alléger l'artillerie de bataille et s'attachèrent à obtenir des batteries de canons légères et mobiles. C'est pendant la guerre de sept ans qu'eurent lieu les premières améliorations notables du système d'artillerie de campagne, améliorations auxquelles on travailla avec une égale ardeur de part et d'autres. Gribeauval, en revenant en France après avoir commandé l'artillerie Autrichienne, rapporta les perfectionnements qui avaient été introduits dans l'artillerie de bataille, et comme il avait acquis une trèsgrande habileté par sa longue expérience, il amena les canons de campagne Français au point de perfection où ils sont demeurés jusqu'à ce jour et qui n'a pu s'obtenir que par de longs tâtonnements.

Les pièces de campagne ne devant pas tirer à embrâsures peuvent être beaucoup plus courtes que les pièces de siége et de place; c'est ce qui a lieu effectivement. Mais on peut aussi reprocher aux canons de bataille, d'avoir un angle de mire trop considérable. En résumé le poids, la longueur et la résistance de ces pièces sont aussi bien réglés qu'on pourrait le faire maintenant après 70 années d'expériences; de plus leur stabilité dans le tir est assez assurée par une prépondérance à la culasse de 6 fois le Poids du boulet, et par un abaissement de 1/12 de calibre de l'axe des tourillons au-dessous de l'axe de la pièce.

# Canons de côte.

Les canous de côte différent très-peu de ceux de la marine, Pour laquelle on a depuis peu renoncé an calibre de 56, à cause du poids considérable de la charge. Le matelot, premier servant de gauche, se tronvait obligé d'introduire la charge dans la pièce en se penchant en dehors du navire, cette charge pouvait facilement lui échapper des mains et tomber à la mer. On n'embarque plus que des canons de 50 ; mais les pièces de côte sont tonjours des calibres de 56 , de 24 , de 16 et de 12. Les canons de côte ne devant tirer que sur des objets situés à des distances d'au moins  $500^{\rm m}$ , ne doivent recevoir que des charges du 1/5 du poids du  $_{\rm L}$ boulet. Ces canons sont en foute, parce que l'armement du littotal de la France ne pourrait être complété avec des pièces de bronze sans une dépense tellement considérable, qu'on ne peut

songer à s'y soumettre. Ces pièces ne penvent d'ailleurs tirer à l'embrâsure, parce que les objets à battre étant extrêmement mobiles il faut à la pièce un champ de tir très étendu, et, par conséquent, elles n'ont pas besoin d'avoir une grande longueur. Leurs dimensions sont moindres que celles des canous de bronze, à l'exception des épaisseurs qui doivent être plus considérables à cause de la moindre ténacité de la fonte.

Les canons de côte quoique tirant au 1/3 sont cependant plus lourds, comparativement aux pièces de bataille et pèsent environ 200 fois leurs projectiles. La prépondérance à la culasse est asset. forte et l'axe des tourillons étant à 1/2 calibre au-dessous de l'axe de la pièce, les canons de côte ont une grande stabilité dans le tir-Le défaut de ces pièces est de n'avoir pas des épaisseurs suffisantes pour mettre les canonniers à l'abri des accidens que la qualité de la fonte peut entraîner. Nous avons vu en effet qu'à la longue il s'y manifeste des fissures qui finissent par occasionner la rupture de la pièce. Du reste, en augmentant les épaisseurs comme nous l'avons déjà dit on ne pourrait que retarder la rupture sans l'entre partire sans l'entre sans l pêcher en aucune façon. Aussi avec les canons de côte ne doit on jamais dépasser la charge du 1/5, et les seules variations qu'on puisse se permettre de faire subir à la charge sont des diminitations. Organisations tions. Quand on essaye des fontes destinées à l'artillerie de marine. on coule une pièce de 8 que l'on charge comme nous l'avens plus hant de 13 bout et 2 bour et 2 b plus haut de 15 boulets placés en avant d'une charge d'un 1964 de longueurs extra contra de la charge d'un 1964 de longueurs extra contra de la charge d'un 1964 de longueurs extra contra de la charge d'un 1964 de longueurs extra contra cont de longueur ; cette expérience ne peut se renouveler plus de soit 55 fois, sans entraîner la rupture de la pièce. La rupture peut causer des accidents très-graves ; ainsi à bord du vaisseau en l'État la Provence, pendant l'expédition d'Alger, un canon en éclatant a mis 40 hommes hors de combat.

On voit par là qu'il faut absolument s'abstenir, dans le tir des pièces de côte, d'augmenter la charge adoptée. C'est à cause de la fragilité de la fonte qu'on ne donne pas d'auses aux canons de côte. Les tourillons ont un diamètre de 5 à 4 lignes plus fort que le diamètre du calibre, et le bouton de culasse est aussi de diutensions plus considérables que le projectile. Les objets à battre étant généralement éloignés, on a pu augmenter saus inconvénients l'angle de mire, qui, pour les canons de côte, est de foul.

### Obusiers.

On a tenté à plusieurs époques de lancer des projectiles creux à l'aide de bouches à feu allongées. Les premiers essais n'ayant pas été couronnés d'un grand succès , ou y a renoncé à différentes re-Prises pour revenir enfin au système des obusiers qui n'ont plus été abandonnés. Comme on supposait que la fusée placée à la partie antérieure du projectile ne pouvait s'enflammer dans le tir, on Pensa d'abordà la disposer à la partie postérieure et dans l'axemême de la pièce; mais il arrivait presque]toujours que la fusée était enfoncée et que l'obus éclatait sur le champ; il fallut renoncer à ce mode de chargement et l'on imagina alors de percer dans la pièce deux canaux de lumière dont l'un aboutissait à la charge et l'autre à la fusée qui était ramenée vers la paroi supérieure de l'âme. Dans d'autres bouches à feu on continua bien à placer la fusée dans l'axe, mais on la garantit du choc immédiat des gaz en adaptant un sabot au projectile et en pratiquant dans ce sabot divers canaux convergents vers la fusée. Ces deux systèmes n'ont pas été adoptés. Nous avons déjà dit que les bouches à feu destinées à lancer des Projectiles creux firent d'abord très-longues; mais comme d'un côté on perfectionna le tir des bombes dans les mortiers, on tenta d'étendre l'emploi des mortiers et des bombes des feux courbes aux feux droits. On essaya de tirer à ricochet avec des bombes lancées sous de petits angles; pour celà on monta des mortiers de petits calibres sur des affûts à ronage; bientôt on reconnut la nécessité de couler des pièces de calibres intermédiaires entre les mortiers et les canons et qui fussent spécialement destinées à lancer des projectiles creux dans le tir direct. Cesbouches à feu devaient être plus longues et plus lourdes que les mortiers, afin d'utiliser toute la charge et de soulager les affûts, et d'un autre côté elles devaient être plus courtes que les canons pour pouvoir se charger à la main. Ces considérations conduisirent Vallières à adopter Obusier de siège qui avait trois calibres de longueur d'âme et thi lançait de gros obus avec de petites vitesses sons de très-grands angles; ces obusiers s'employèrent anssi en campagne. Depuis on elercha à obtenir une vifesse plus grande et à tirer sous des angles aucoup moindres; Gribeauval introduisit à cet effet l'usage de obusier de 6 ponces qui se chargeait aussi à la main. Les obusiers

Russes allongés qui imprimaient à lenrs projectiles de très-grandes vitesses donnèrent l'idée de modifier dans le même sens les obusiers Français. Déjà en l'an XI on avait construit un nouvel obusier auquel il avait fallu renoncer. En 1815, en conservant les canons de bataille de Gribeauval, on décida que les obusiers s'raient changés et c'est par suite de cette décision et après de nouvel breuses expériences qu'on est arrivé au système d'obusiers adoptés aujourd'hui.

On essaya d'abord des obusiers allongés comme les obusiers Russes, mais d'un calibre supérieur. On en construisit des calibres de 61° et de 24, pour lesquels les charges employées étaient de 5<sup>liv</sup> et de 4 <sup>liv</sup>. Les effets obtenus étaient très-grands; mais aussi les affits avaient beaucoup à souffrir et ne résistaient pas longtemps. D'un autre côté la vitesse initiale de l'obnsétait telle qu'un projectile traversait les lignes ennemies et n'y produisait que l'effet d'au boulet plein, en allant éclater bien au-delà. On réduisit les charges jusqu'à n'être qu'un kilogramme pour le 24 et 1<sup>1a</sup> 5 ponr le 6°. Ces deux charges étaient encore trop fortes pour le tir rasant et pour satisfaire à la condition essentielle que l'obus s'arrête cur tre les deux lignes de l'ennemi qu'on doit supposer, la première à 600<sup>m</sup> et la deuxième à 4000<sup>m</sup>, et afin que ses éclats ne soient pas perdus, la durée de la fusée a été fixée de telle sorte qu'ave les grandes characters de la fusée a été fixée de telle sorte qu'ave les grandes characters de la fusée a été fixée de telle sorte qu'ave les constants de la fusée a été fixée de telle sorte qu'ave les constants de la fusée a été fixée de telle sorte qu'ave les constants de la fusée a été fixée de telle sorte qu'ave les constants de la fusée a été fixée de telle sorte qu'ave les constants de la fusée a été fixée de telle sorte qu'ave les constants de la fusée a été fixée de telle sorte qu'ave les constants de la fusée a été fixée de telle sorte qu'ave les constants de la fusée a été fixée de telle sorte qu'ave les constants de la fusée a été fixée de telle sorte qu'ave les constants de la fusée a été fixée de telle sorte qu'ave les constants de la fusée a été fixée de telle sorte qu'ave les constants de la fusée a été fixée de telle sorte qu'ave les constants de la fusée a été fixée de telle sorte qu'ave les constants de la fusée a été fixée de telle sorte qu'ave les constants de la fusée a été fixée de telle sorte qu'ave les constants de la fusée a été fixée de telle sorte qu'ave les constants de la fusée de la fusée de la fusée de telle sorte qu'ave les constants de la fusée de la f grandes charges et par suite avec les grandes vitesses il éclate à la deuxième ligne et qu'avec les petites cha<sup>rges</sup> déclate avants de crit éclate avant; de cette manière l'effet est tonjonrs compris entre les lignes; pour obtenir ce résultat important on adopla une seconde charge moitié de la première. On anrait ph ployer comme en Angleterre des fusées plus courtes qui fissent éclater le projectile vers le point vonhi; mais on a recomm à ce système de trans système de trop graves inconvéniens pour pouvoir l'adopter. Avec les charges pluments de l'accepte de l'accep les charges plus petites qui ne portaient l'obus qu'à la deuxième ligne, des fermes ligne, des fragmens du sabot restaient presque toujours dans l'ant et génaient le presque toujours dans l'ante et génaient la manœnyre. Ces difficultés étaient telles qu'on est resté en suggestion de resté en suspend jusqu'en 1827, sans adopter définitivement les nouveaux obusiesse transcription de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del c nonveaux obusiers. Outre l'inconvénient que nous venons de men-tionner, les subset. tionner, les sabots employés alors en faisaient naitre un second tout, aussi graves. Constitute en faisaient naitre un second tout aussi grave. Ce sabot composé d'une partie cylindrique

suivie d'une partie conique , était par fois atrêté par les crasses qui provenaient du tir. L'obus tournait alors et arcboutait contre la paroi supérieure de l'âme de manière à ne pouvoir plus avancer, quelque force qu'on employat pour le forcer à gagner le fond de Pâme. On est parvenu à remédier à ces deux inconvénients en supprimant la partie cylindrique du sabot et en proportionnant le diamètre de la chambre de telle sorte que l'explosion de la charge put chasser tous les fragments du sabot.

Les chambres adoptées ont été du calibre de 12 pour l'obusier de 61° et du calibre de 8 pour l'obusier de 24. Le raccordement <sup>coni</sup>que de la chambre a lui-même été modifié. Lorsque l'inclinaison de l'arête de ce cône était grande, la charge en montant sur le plan incliné inférieur pouvait remonter la paroi supérieure de la partie conique et s'arrêter ainsi sans qu'on put l'introduire dans la chambre. En adoptant de nouvelles dimensions pour le raccordement, tous les inconvéniens ont été évités.

# Obusiers de Siége.

L'obusier de siège , qui est également destiné à servir à la défense et à l'attaque des places , devait être tiré sans sabot pour éviter le danger des éclats de ceux-ci ; il devait par conséquent se charger à la main. Devant être court, il fallait augmenter sa charge Pour obtenir un effet satisfaisant ; et comme par suite la réaction du projectile qui pèse de 21 à 22<sup>ta</sup>, devait être considérable, le poids de l'obusier devait être augmenté assez pour qu'il eût une Stabilité convenable. Dans la construction de cet obnsier on se proposa de déterminer les dimensions de manière à ce qu'il pût être monté sur l'affiit de siége de 24 et lancer son projectile jusqu'à 1800<sup>m</sup>, distance à laquelle s'établissent d'ordinaire les dépôts de tranchée qu'il est important d'inquiéter. On essaya d'abord un obusier de 900 kil, que l'on tirait à la charge de 2kil. Il latigua tellement son affùt qu'il fallut donner an métal une grande urépaisseur, nou senlement autour de l'âme, mais encore à la <sup>c</sup>ul<sup>asse</sup> qui comporte une partie massive de très grande dimension. (h<sub>n</sub> -see qui comporte une partie massive de tres grand. 6<sub>h</sub> est ainsi arrivé an poids de 42000kil, mais il aurait fallu porter se amsi arrivé an poids de 1200080, mais il autore de la poids à 18000kil, si on ent voulu que cet obusier ne fatignat pas affût plus que le canon de 24. Les tourillons ont été portés un be իր <sup>ծա</sup>սել plus que le canon de 24. Les tourillons ouveus բժ. en avant pour la conservation de l'affat. Onauvait puadopter un

obusier d'un plus grand effet pour l'attaque des places; mais comme avant tout on désirait une bouche à feu qui put satisfaire à l'attaque comme à la defense , on s'est borné à adopter l'obusier de siège de  $8_{\rm P}^{\rm o}$ .; l'axe de ses tourillons est de 5/11 du calibre au-dessous de l'axe de l'âme et la prépondérance à la culasse est de fois et 3/4 le poids de l'obus. Avec cet obusier , la trajectoire ne devant pas s'élever beaucoup , on a donné à la ligne de mire une inclinaison de 4 degré qui donne un but en blanc de  $400^{\rm m}$ . Avec cet obusier on a obtenu à la charge de  $2^{\rm kil}$ , une portée de près de  $1900^{\rm m}$ . (sous l'angle de  $12^{\rm o}$  4/2  $1957^{\rm m}$ .)

# Obusiers de montagne.

Deux des frontières de la France sont occupées par des chaines de montagne, les Alpes et les Pyrénées, dans lesquelles l'artillerie ordinaire ne peut être employée. Il a donc fallu adopter pour la défense de ces frontières des bouches à feu particulières, susceptibles de se transporter facilement dans les endroits d'un abord inaccessible pour les pièces ordinaires.

De tout temps et chez les différentes nations on a recomu la nécessité d'avoir un système d'artillerie spécialement destinée à cet usage. Ainsi, on prit aux piémontais, dans les premières guerres de la révolution, des canons de montagne du calibre de 5, d'interes de 18 calibres 1/2 et qui ne pesaient que 180 fix Espagne, on avait à la même époque des pièces de 2, de 5 et de 4 dont les proportions étaient ainsi déterminées.

Le 2 de 15 calibres de longueur pesait
Le 5 de 8 et 9 calibres
id.
Le 4 de 8 calibres
id.
150 iv.
162 liv.

En 1825 au moment d'entrer en Espagne , on adopta deux espèces de pièces de montagne qui avaient le même poids et le même affût. C'était un obusier de 12 et un canon de 4. fat 1827 le canon de 4 fût supprimé et l'obusier qui pesait 85 in fut modifié.

Modifié.

L'obusier de montagne adopté aujourd'hui pèse 400 k. et peut être facilement porté par un mulet. Sa prépondérance à la culasse est de 6 1/4 fois le poids de son obus; l'axe des tourillons est de 275 du calibre au-dessous de celui de la pièce ; sa charge est de 275 grammes et l'augle de mire est de 1/2 degré seulement.

Nous terminerons ce qui est relatif aux canons de bataille et aux obusiers par le tableau des moyennes obtenues pour le but en blanc de ces différentes pièces dans les épreuves récentes faites à Vincennes, à La Fère et à Metz.

| Calibres.                                                          | DISTA | NCES | DU | BUT | EN BLANC.          |
|--------------------------------------------------------------------|-------|------|----|-----|--------------------|
| Canons de 42                                                       |       |      |    |     | 545 <sup>m</sup> . |
|                                                                    |       |      |    |     |                    |
|                                                                    |       |      |    |     | 422                |
|                                                                    |       |      |    |     |                    |
| Obusiers de 24 à grande charge.<br>Obusiers de 24 à petite charge. |       |      |    |     | 370                |
| o                                                                  | -     | ٠.   |    |     | 260                |

On a fait aux obusiers du nouveau modèle quelques reproches qu'il est important de combattre, et dont il est facile d'apprécier le peu de valeur. D'abord on a trouvé blamable que ces bouches à feu ne présentassent pas autour de la chambre une plus grande épaisseur de métal qu'au premier renfort. On ajoutait qu'il aurait mieux valu continuer le renfort jusqu'à la plate-bande de culasse. Mais comme le maximum de tension des gaz n'a lieu qu'après le déplacement de l'obus il en résulte que dans les premiers instants de ce déplacement l'origine du premier renfort supporte à très-peu près la même tension que le pourtour de la chambre, et comme de plus les épaisseurs doivent être proportionnelles aux diamètres , pour résister aux mêmes tensions , et que l'épaisseur au pourtour de la chambre est supérieure à celle qui est nécessaire an renfort, le premier reproche n'est fondé en aucune façon et l'on cût pu blâmer avec plus de raison l'excès de métal qui se trouve à Porigine du renfort. D'ailleurs ce n'est jamais par le pourtour de la chambre que les obusiers périssent. Les épaisseurs devant être en raison directe des diamètres intérieurs, il s'en suit qu'à épaisde<sub>urs</sub> égales , le pourtour de la chambre est beaucoup plus résis-

On a ensuite reproché aux obusiers nouveaux d'avoir la culasse allégée par l'évidement du pourtour de la chambre. Ou en constant que les tourillous se trouvaient par suitetropportés en avant, a suite de la chambre de la chambre. Ce reproche n'est pas plus juste que le premier: car le phésal enlevé au pourtour de la chambre, sert précisément à allon-

ger la volée, et l'on reconnaît par le calcul que l'axe des tourillois se trouverait plus rapproché de la bouche , si le métal placé à la volce était réparti autour de la chambre. On a dit aussi que la plate-bande de la volée augmentait en pure perte le métal employé. Mais d'après ce que nous avons déjà dit , il faut toujours un renslement à la bouche, pour soutenir contre les battements le métal qui ne se trouve appuyé que sur ses parties en arrière. L'expérience d'ailleurs a prouvé que les obusiers poussés à bout périssaient par la volée. On a tiré ces obusiers avec des projectiles ovoides, et quand le grand axe de ces projectiles s'est présenté obliquement par rapport à l'axe de l'obusier, la volée s'est onverte. Enfin on a pensé qu'il aurait mieux valu s'abstenir de donner 4/10 de calibre de distance aux deux axes des tourillons et de la pièce; mais cet éloignement a dû être donné, pour obtenir stabilité dans le tir, sans que la culasse fut rendue plus pesante.

On a trouvé aussi que les épaisseurs de métal des obusiers de montagne étaient trop faibles. Ce reproche n'est pas mieux fondé que ceux que nous venons d'examiner. En effet dans les expérieres ces faites à Vincennes en 1827 et 1828 des obusiers d'épaissens moindres que celles de l'obusier adopté ont parfaitement résisté, même avec des projectiles pleins et des boites à balles.

Il est à remarquer que la légéreté était ici une qualité indis-mable à cette describent la légéreté était ici une qualité indispensable à cette bouche à feu qui doit pouvoir être transpo<sup>rtée</sup> à dos de mulet

L'emploi des projectiles creux contre les vaisseaux a été regurdé tout teuns comment de tout temps comme très avantageux. Vauban , chargé de mettre Brest en élat. de 146 Brest en état de défense, fit disposer 90 mortiers et 8 canoni de 64 à cet effet M. d. M. 64 à cet effet. M. de Morogues proposa en 4765 d'employer contre les barbaresques la l les barbaresques les boulets creux dans les canons.

Gribeauval proposa en 1770 de lancer des obus incendiaires ns le bordago des dans le bordage des vaisseaux, et en 1778 d'employer les obus ordinaires pour la der ordinaires pour la défense des côtes. En 1798, on lanca à Meudon des obus de 612 avec d des obus de 6 1º avec des pièces de 56 contre un bordage de vais-seau, et des obus de 3 3 4 seau, et des obus de 24 avec le canon de ce calibre. Les effets firent très-grands. En 1-2rent très-grands. En 1747 on a fait également avec succès les mêmes expériences à Charleure, ce expériences à Cherhourg et en 1797 à Toulon et à Lorient ; en <sup>18</sup>14 sur l'Escaut ; en 1812 à Auvers ; en 1813 à Dantzick , et partout on reconnut qu'un seul obus peut faire couler un vaisseau. En 1796, 1798 et 1799 le comité proposa au ministre, le tir des Ohus dans le canon pour les combats de mer et pour la défense des côtes. Napoléon ordonna de tirer les obus de 6 p° avec les pièces de côte de 56 et d'approvisionner chacune de ces pièces de 50 et même de 100 obus. Enfin il sit couler en bronze des pièces de 48 destinées à la défense d'Anvers, pour tirer des boulets creux,  $^{\rm et}$  un canon-obusier de 8  $^{\rm po}$  du poids 8500  $^{\rm H_{\rm v}}$  , destiné à lancer des obus à forte charge et qui se voit encore à Douai. Malgré toutes ces propositions et le succès des expériences, ce n'est que depuis très-peu de temps qu'on a adopté les obusiers pour la défense des cotes. C'est en 1822 que M. le colonel Paixhans proposa des obusiers de 8 % et même de 40 % pour la marine; il obtint qu'on fit des épreuves. En conséquence des obusiers de ces modèles furent embarqués. Mais il y a de graves objections à faire contre l'emploi des projectiles creux à bord des vaisseaux de l'état. Dans un combat les poudres circulent incessamment dans les batteries et les accidents sont très-fréquents. S'ils sont peu dangereux avec les poudres seules, il n'en est pas de même si des obus s'ensamment et éclatent; de pareils accidents seraient on ne peut plus désastreux. On rapporte qu'à la bataille navale de Lépante (1571) il y avait en plus d'hommes mis hors de combat par les éclats des Projectiles qui avaient pris seu par accident, que par les projectiles

L'obusier on canon à bombe du colonel Paixhans pèse 5850 <sup>14</sup>l. Il a une longueur d'âme de 40 calibres 4/2, la chambre comprise; \$cs épaisseurs sont très grandes. Elles sont de9\(\text{p}^6\) 5\(\text{is}\) à la chambre de 7\(\text{p}^6\) 9\(\text{is}\) au renfort, de 6\(\text{p}^6\) 11 lignes à l'origine de la volée, et de 4\(\text{p}^6\) 5\(\text{is}\) à la bouche. L'obus est assujéti dans un sabot formé se loger dans la chambre. Nons avons vu les inconvéniens qui résologer dans la chambre. Nons avons vu les inconvéniens qui résologer dans la chambre. Nons avons vu les inconvéniens qui résolog purement conique. L'axe des tourillons est de très-peu audessous de l'axe de la pièce, et comme la prépondérance à la culasse est fort petite, cette bouche à feu est très-sujette à saigner du nez.

En construisant l'obnsier de côte on a cherché à obtenir une

bouche à feu beaucoup plus légère. Celui-ci ne pèse effective ment que 2500th, il est facilement manœuvrable, puisque son poids est moindre que celui de la pièce de 24. Les épaisseurs sont de 6ºº à la chambre,  $4^{\rm po}$ .  $6^{\rm lig}$  au renfort,  $4\,{\rm pouces}$  à l'origine de la voiée et  $2^{\rm po}$   $40^{\rm lig}$ à la bouche; l'axe des tourillons est abaissé de 3/11 de calibre et comme il est reporté en avant du centre de gravité la pièce a une grande stabilité. Cet obusier se chargeant avec un sabot coniquer on peut le tirer à très-petites charges. Il est important de pouvoir s'en servir ainsi, car avec de fortes charges un navire situé à petite portée, serait traversé par l'obus; tandis qu'il vaut beaucoup mieux que celui-ci éclate dans la muraille. L'obusier de côte pour rait s'employer dans l'attaque et la défense des places, pour atteindre les points éloignés.

Quoiqu'on ait adopté pour l'obusier de côté des épaisseurs bien inférieures à celles du canon à bombes, sa résistance est suffisante puisque les épaisseurs ont proportionnellement 4/3 en sus de celles des canons de fonte; sa charge à chambre pleine est de 1/6 du poids de l'obus et le maximum de tension des gaz dans cette bouche à feu est au-dessous de celle des canons; il a été tiré à la charge de 1/4 et

aussi de 1/3 du poids de l'obus.

On peut faire à l'obusier de côte les mêmes reproches qu'aux obusiers de campagne, et y répondre de la même manière. Qualit à l'épaisseur à la bouche, elle est peut-être de 1/2 en sus de ce qu'elle devroit Atra qu'elle devrait être, parce que dans les pièces de fonte il ne se forme pos de le company de le comp points. Ces obusiers ont été éprouvés avec une charge de 10 de obus pleins du poid de cours de points de cours de charge de 10 de cours de charge de 10 de cours de c des obus pleins du poids de 80 livres. Ils ont bien résisté.

Les mortiers sont les premières bouches à feu qui aieut été empresses. ployées. Ils servaient à lancer des boulets de pierre, Les boulets ne furent miser ne furent mises en usage que plustard et quand les mortiers étaient à peu près abandasse. à peu près abandonnés, à cause des avantages qu'on avait trouvés dans l'emploi des sesses des avantages qu'on avait creux dans l'emploi des pièces longues. Les premiers projectiles creux lancés à l'aide des marti lancés à l'aide des mortiers furent des boulets incendiaires, et ce ne fut que plus tout ue fut que plus tard qu'on imagina de faire éclater les projectiles des mortiers, pour faire des mortiers, pour faire de la faire éclater les projectiles des mortiers. des mortiers , pour faire le plus de mal possible à l'emteni. La manœuvre primities de manœuvre primitive des mortiers à hombes était compliquée et dangereuse. On était et l'incompany de dangereuse. On était obligé de dresser le mortier , et avant de

donner le feu à la charge, on allumait la fusée de la bombe, ce qui pouvait entraîner des accidents. Une couche de terre interposée entre la charge et la bombe empêchait celle-ci d'être brisée par le choc des gaz et par suite la fusée ne pouvait s'enflammer dans l'explosion. On crut pouvoir remédier à cet inconvenient en rendant plus vive la composition des fusées et en supprimant la couche de terre qui se plaçait sur la charge ; mais alors il fallut donner aux bombes un culot qui leur permit de résister à l'action des gaz. Ce moyen réussit pour les petits calibres , mais non pour les mortiers de 12° dont le tiers et souvent la moitié des bombes <sup>8e</sup> brisaient en partant ; c'est ce qui fit que Gribeauval renonça au calibre de 12∞. Lorsqu'après lui on a penséàse servir de mortiers à chambres tronconiques, la portion de la surface de la bombe soumise au choc des gaz se trouvant beaucoup plus considérable, l'effort de ces gaz s'est trouvé réparti sur une plus grande étendue et la bouche a pu résister parfaitement. Dans les mortiers de Gribeauval la partie cylindrique de l'âme se raccordait avec la chambre par une partie conique suivie d'une partie sphérique, rachetée elle-même par la chambre proprement dite qui était cylindrique; il résultait de cette disposition que lorsque la bombe était en place elle appuyait sur la paroi inférieure, et que les gaz, en s'échappant par la partie supérieure lorsqu'ils avaient une très-grande température, altéraient assez promptement les arêtes saillantes du raccordement ; de plus l'impulsion communiquée à la bombe ne pouvant être appliquée à son centre , à cause de sa position dans le mortier, il en résultait inévitablement des battements trèsforts. Ces inconvénients n'existent pas dans les mortiers à chambre tronconique. Pour les éviter autant que possible dans la manœuvre des mortiers de Gribeauval, il fallait dresser le mortier, la bouche en l'air et garnir la bombe d'éclisses solidement fixées. Malgré ces précautions en remettant le mortier en batterie , la bombe se <sup>r</sup>approchait toujours de la paroi inférieure.

Les tourillons furent d'abord placés au nivean du cul du morlier, parce que leurs affûts étaient en bois et qu'il était néceslaire de faire porter les tourillons des bouches à feu sur une plus l'ande étendue afin d'empêcher l'encastrement de l'affût d'être de fortement comprimé. On conçoit qu'alors l'exécution du tir de ces bouches à feu offrait de très-grandes difficultés. Lorsqu'on a adopté les affûts à flasques en fonte, on a pu reporter en avant l'axe des tourillons, et laisser exercer sur eux la plus grande partie de la réaction de la charge. Cette modification a facilité la manœuvre. Aujourd'hui qu'on ne dresse plus le mortier pour le charger , la manœuvre est beaucoup plus facile encore. En général les mortiers ont des épaisseurs de métal de beaucoup supérieures à celles qui leur sont nécessaires pour résister à la tension des gaz et aux battements ; on pourrait pour les calibres de 10º et de 122º augmenter la longueur de la bouche à feu sans augmenter son poids et sans empêcher de les charger à la main. Cette amélioration serait beaucoup plus avantageuse encore dans les petits mortiers , parce que la bombe est soumise pendant un instant très-court, à l'influence des gaz et que par conséquent les effets produits peuvent être variables, par suite de l'action pet constante des corps vaporisés pendant le premier instant de la combustion. C'est à cette raison qu'il faut attribuer les variations de portées , qui seraient beaucoup moins sensibles si les mortiers avaient plus de 1 calibre 1/2 de longueur.

Les mortiers à la Gomer pouvant tirer avec de très-fortes charges, on a dû donner plus de soliditéaux tourillons; pour cela on y a adapté un massif de métal de forme triangulaire que l'on nonne

renfort des tourillons.

La lumière des mortiers a le même diamètre que celle des car nons. Dans les mortiers à chambre cylindrique le canal de mière aboutit au fond de le mière aboutit au fond de la chambre, tandis que dans les morties à chambre, transcrete à chambre tronconique il vient aboutir vers le milieu de cette chambre. Dans les mortiers de Gribeauval, le métal était moins épais autour de la chambre.

Le mortier *monstre*, essayé au siége de la citadelle d'Anvers du libre de son calibre de 22° était cylindrique extérieurement, c'est pour du qu'il a fini per de la citadelle d'Anver cela qu'il a fini per de la citadelle d'Anver cela qu'il a fini per de la citadelle d'Anver cela qu'il a fini per de la citadelle d'Anver cela qu'il a fini per de la citadelle d'Anver cela qu'il a fini per de la citadelle d'Anver cela qu'il a fini per de la citadelle d'Anver cela qu'il a fini per de la citadelle d'Anver cela qu'il a fini per de la citadelle d'Anver cela qu'il a fini per de la citadelle d'Anver cela qu'il a fini per de la citadelle d'Anver cela qu'il a fini per de la citadelle d'Anver cela qu'il a fini per de la citadelle d'Anver cela qu'il a fini per de la citadelle d'Anver cela qu'il a fini per de la citadelle d'Anver cela qu'il a fini per de la citadelle d'Anver cela qu'il a fini per de la citadelle d'Anver cela qu'il a fini per de la citadelle d'Anver cela qu'il a fini per de la citadelle d'Anver cela qu'il a fini per de la citadelle d'Anver cela qu'il a fini per de la citadelle d'Anver cela qu'il a fini per de la citadelle d'Anver cela qu'il a fini per de la citadelle d'Anver cela qu'il a fini per de la citadelle d'Anver cela qu'il a fini per de la citadelle d'Anver cela qu'il a fini per de la citadelle d'Anver cela qu'il a fini per de la citadelle d'Anver cela qu'il a fini per de la citadelle d'Anver cela qu'il a citadelle d'Anver cela qu'il a fini per de la citadelle d'Anver cela qu'il a citadelle d'Anver cel métal était trop grande autour de la chambre tandis qu'elle était trop faible au ropfer

Pour envoyer des bombes à de grandes distances, les mortiers à nes courtes n'étents. âmes courtes n'étant pas suffisans, le colonel Villantroys proposa en 1811 des mortions en 1811 des mortiers à âmes longues, qui portaient jusqu'à 5500000 Ces mortiers à âmes longues, qui portaient diffic-55000 des mortiers à âmes longues, qui portaient pues de la construit de mortiers, qui furent construits et employés à différentes occasions des la construit et employées de la construit et employées à de la construit et employées de la construit et employées à de la construit et employées de la construit et en la rentes occasions, étaient à proprement parler de très-gros obu-siers, établis sur des proprement parler de très-gros de siers, établis sur des affûts de mortiers et tirés sous un angle de

 $45^{\circ}$ ; du reste pour le tir des bouches à la Villantroys, la  $% 45^{\circ}$  du reste pour le tir des bouches à la Villantroys, la  $% 45^{\circ}$ principale consistait à composer des fusées qui durassent de 50 à 55 secondes, temps que la bombe mettait à effectuer son trajet : M. Jacquet, commandant la compagnie d'Artificiers, est arrivé à déterminer la forme des fusées qui satisfaisaient à cette condition, en perçant 3 canaux parallèles et communiquant bout par bout.

Les mortiers à la Coëhorn sont de petits mortiers assez légers, des calibres de 6ºº et de 16, que l'on emploie dans l'attaque et la défense des places contre des rassemblements d'hommes; leur légèreté et la facilité de leur manœuvre les rend souvent précieux.

Les Pierriers sont des bouches à feu encore dans l'enfance et qui ont besoin de nombreuses modifications.

Les Belges ont adopté un mortier du poids de 3000<sup>liv.</sup> et du calibre de 14º qui, avec une charge de 3º de poudre, lance à la fois un grand nombre de boulets à 400<sup>m</sup> environ. Ils peuvent lancer 64 boulets de 3<sup>liv</sup>. ou 52 de 6<sup>liv</sup>. ou 8 de 24<sup>liv</sup>. ce qui fait plus, de 96<sup>liv</sup>º

# Mortier eprouvette.

On appelle mortier éprouvette un petit mortier du calibre de 7 pouces, coulé sur semelle et dont l'axe est incliné à 45°; il sert à essayer les poudres en lançant un projectile du poids de 60% avec la charge de 3 onces. Cette bouche à feu a une très-grande analogie avec les mortiers. Elle peut bien servir à donner les effets comparatifs des différentes poudres, dans les bouches à feu à âmes courtes; mais son emploi pour essayer les poudres destinées à être tirées dans des pièces à âmes longues n'est plus aussi rigoureux. Dans les expériences nombreuses faites à Esquerde en 1826 et 1827 on a comparé pour toutes les espèces de pondres éprouvées , les résultats obtenus avec l'éprouvette, le fusil pendule et un canon de 4. Dans ces comparaisons les différences d'un comp à Pautre ont été 1/183 pour le canon 1/170 pour le fusil pendule et 1/177 Pour l'éprouvette. Constamment l'éprouvette à conservé pour hate différence de deux conps successifs la moyenne entre le canon <sup>et</sup> le fusil pendule.

L'éprouvette est inclinée à 45°, parce que cette inclinaison est epronvette est inclinee à 45°, parce que cette mennaison de qui donne la portée maximum dans le vide et qu'on a voulu Me l'instrument d'épreuve se rapprochât le plus possible de cette

condition. La charge employée est très-petite et le globe au contraire très-gros et très-pesant, afin que l'effet de la résistance de

l'air soit le plus faible possible.

On voit qu'à l'aide de cette éprouvette, en prenant une moyenne de plusieurs coups, on peut apprécier assez exactement, sinon rigoureusement, la force de la poudre. Un grand inconvénient de l'éprouvette c'est qu'elle se dégrade assez rapidement; cela fait que les résultats ne sont plus comparables ; ainsi la chambre s'égrène, le vent augmente, et à chaque coup le projectile se déforme dans sa chute. On conçoit que toutes ces circonstances deviennent des causes d'erreur. Afin d'en tenir compte, autant que possible, on prend d'abord la moyenne d'un certain nombre de coups tirés avec une poudre type que l'on conserve avec le plus grand soin et que l'on éprouve de temps en temps pour connaître les variations des portées et par suite l'influence des altérations successives de l'éprouvette.

Dans toutes les poudrières, on fait actuellement usage du fusil pendule, pour les épreuves de poudre à mousquet. Ce fusil est pendu comme le fusil qu'a employé le chevalier d'Arcy dans ses expériences; il tire sur un pendule balistique, qui se compose d'une masse de plomb d'un poids constant fixé dans une âme en fer. Au moyen de l'amplitude des oscillations, on détermine la rettesse initiale de la balla.

tesse initiale de la balle.

On prend la moyenne de 10 coups à la charge de 10 graphis de pur les poudres de moyenne de 10 coups à la charge de 10 graphis de pour les poudres de guerre et de 5 grammes pour les poudres de chasse.

# DIES ADDUURS.

Les bouches à feu doivent jouir d'une certaine mobilité pour Pouvoir être dirigées avec facilité et promptitude sur le point à battre. D'un autre côté leur stabilité doit être assez grande pour qu'elles ne puissent être renversées lorsqu'on fait feu. Si le sol sur lequel une pièce est placé offre peu de résistance, les crosses s'y enfoncent par l'action du tir , archoutent, et le système prend un mouvement de rotation autour de celles-ci. Il pourrait même se renverser, si son centre de gravité était assez élevé au-dessus du sol. De plus lorsque les roues reposeraient sur un terrain inégal, l'action des gaz de la poudre, pourrait aussi renverser la pièce autour de la roue la plus basse. Dans chacun de ces cas, il arriverait inévitablement des accidents d'autant plus graves que l'ennemi ne manquerait pas d'activer son feu sur les rassemblements d'homnes qu'exigerait la manœuvre pour relever la pièce. D'un autre côlé, il est indispensable que ces pièces éprouvent dans leur monrement de recul des résistances assex considérables pour en réduire convenablement l'étendue, qui sans cela nécessiterait en artière de la batterie un grand espace libre, qu'on n'a pas toujonrs à sa disposition : en d'antres termes le recul des bonches à fen doit tre déterminé de manière à ce que l'action de la bonche à feu sur affait ne soit pas trop violente, et que le recul ne soit pas génant. bur satisfaire à ces deux conditions, on place les bouches à feu a saustaire a ces deux conditions, on place les pour la suite, offnits qui font système avec elles dans le tir, et qui, par suite, a suite auts qui iont systeme avec enes dans ie ur, etqui, pagmentant la masse à mouvoir, diminuent la vitesse d'impulsion <sup>to</sup>nmuniquée par l'explosion de la charge.

Les affits sont disposés de manière qu'une partie de l'effort des affits sont disposés de manière qu'une partie de l'effort descrée est détruite par la résistance du sol et que l'autre est emprée à vaincre les frottements occasionnés par la pression due partie de l'effort primitif qui a été détruite, et au poids du description de la résistance due à la réaction du sol était peu consider, on serait forcé de construire de très-longues plate-forme, et de donner aux remparts une grande largeur. Sur le champ

de bataille, le recul nécessiterait une manœuvre pénible pour ramener la pièce à sa position en batterie, laquelle étant déterminée de manière à être la plus avantageuse possible doit rester la même. D'un autre côté; si la résistance opposée au recul était asset puissante pour arrêter brusquement l'affit celui-ci ne résisterait qu'un petit nombre de coups. C'est ainsi que dans certaines batteries de Gilbraltar où l'on avait essayé de pratiquer les encastrements des bouches à feu dans la roche elle-même, il a été impossible de les conserver et s'il existe aux Dardanelles des bouches à feu entièrement creusées dans le roc, elle ne se sont conservées que parce qu'elles n'ont tiré qu'une fois à peine en deux siècles, mids

La résistance qui modère l'étendue du recul est dûe au poids du système. La pression exercée sur le sol produit un frottement capable d'arrêter le mouvement d'impulsion communiqué par l'est plosion de la charge. En résumé, il faut que le système oppose de la résistance au rocul; mais il faut aussi qu'il n'en oppose pas trop au moment de l'explosion afin que les affûts ne soient pas trop fatigués.

Nous allons chercher à déterminer ces conditions importantes auxquelles doivent satisfaire les dispositions générales des affuts; sans nous occuper du mode de construction, nous nous horner à évaluer et à comparer l'effort exercé et les résistances qui s'y opposent.

Il se présente dans le tir nn cas particulier , c'est celui où par suite d'un trop grand abaissement des tourillons l'élasticité de la flèche ou du flasque de l'affût tend à relever la culasse aussilitaprès le coup. Il y a alors deux monvements distincts dans le système ; le mouvement de rotation de la pièce autonr des tourillons amouvement de translation on du recul , qui se trouve nécessaire mouvement de translation on du recul , qui se trouve nécessaire ment modifié par le premier. Comme ce cas est purement acque tel , nous ne nous en occuperons pas et nous ne considérerons que tel, nous ne nous en occuperons pas et nous ne considérerons que suffissante pour faire soulever la bouche à feu et où le système de la bouche à feu et de sou affût se meuvent comme un système in variable.

variable.

Pour comparer les forces qui agissent sur l'affit , nous suivrous la même marche que précédemment , lorsqu'il s'est agi d'étudier la répartition de l'effort sur les points d'appui des tourillons et

<sup>Sur l</sup>a vis de pointage , et qui consiste à considérer d'abord toutes les forces horizontales, puis les forces verticales et enfin celles qui tendent à imprimer au système un mouvement de rotation.

Les résistances exercées par le sol sont appliquées aux points d'appui des crosses et des roues et les deux résistances partielles des roues peuvent se composer en une seule qui agirait dans le plan vertical passant par l'axe de l'affût. En tenant compte de la Quantité de mouvement du système , nous allons établir que dans le cas d'équilibre , la somme des composants parallèles au sol est aulle ; qu'il en est de même pour la somme des composants per-Pendiculaires au sol, et qu'enfin les deux sommes de forces qui tendent à imprimer au système des mouvements de rotation en sens inverses, sont égales entre elles. Nous aurons ainsi trois équations qui nous serviront à déterminer les diverses circonstances Soit donc : (fig. 58.)

 $m_{v'}$  la quantité de mouvement imprimée à la bouche à feu.

M  $\gamma$  la quantité de mouvement du système entier dans le recul.  $\theta$  Pangle que fait l'axe de la bouche à feu avec le sol que nous supposerous horizontal.

C la pression résultante au point d'appui des crosses. R celle qui agit aux roues.

r le rayon des roues, G le centre de gravité du système, d sa distance à l'axe de la pièce.

f le rapport de la pression au frottement des crosses sur le sol on sur la plate-forme.

7 la distance des crosses à l'axe de la bouche à feu.

b la distance du point d'appui des roues à celui des crosses.

a la distance du pied de la verticale passant par le centre de Ravilé, à l'appui des crosses. k la hanteur du centre de gravité au-dessus du sol.

La projection de l'axe de l'essieu.

, <sup>aq</sup> Projection de l'axe de l'essieu. <sup>A</sup>o<sub>us</sub> avons vu que l'on avait pour valeur de la quantité généra-<sup>A</sup>gaireant l'axe de la <sup>volts</sup> avons vu que l'on avait pour valeur de la quantité de mouvement imprimé au système et exercé suivant l'axe de la

$$m'v' + \frac{\mu}{2^n} = mv \frac{C_1^2}{R_1^2} + \frac{\mu}{2}v + 420^m$$
,  $\mu$ .

 $^{0}$  R $_{1}$   $^{2}$  R $_{2}$   $^{2}$  2 R $_{3}$  étant les rayons de l'âune de la bouche à feu et du pro-

jectile, m et  $\mu$  le poids du boulet et de la charge, v la vitesse du boulet exprimée en mètres parcourus en une seconde.

Par le centre de gravité G menons l'horizontale, lieu de ce centre dans le mouvement du système. Nous avons pour la somme des forces horizontales qui sollicitent le système.

$$m'$$
  $v'$   $\cos \theta - fR - fC - MV = 0$ . . . . . (1)

Pour les forces verticales nous avons de même

$$m'$$
  $v'$   $\sin \theta$ —R—C= $\alpha$ . . . . . . . . . . . . . (2)

Et ensin pour les sorces qui tendent à imprimer deux mouvements inverses de rotations autour du point C des crosses

On a ainsi autant d'équations que d'inconnues. Multipliant les termes de l'équation (2) par f et les retranchant du  $4^{\rm er}$  membre  $d^{\rm e}$ l'équation (1) on aura:

$$m' v' (\cos \theta - f \sin \theta) = MV.$$

De l'équation (5) on tire

 $R(b-fr) = hMV - \gamma m' v' = m' v' \{ h(\cos \theta - f \sin \theta) - \gamma \}$ D'où.

$$\mathbf{R} = m'v' \frac{h(\cos\theta - f\sin\theta) - \gamma}{b - fr}.$$

Mais nous avons d'après la figure:  $_{\gamma+a}\sin\theta=d+h\cos\frac{\theta}{2}de^{\frac{1}{2}h}$ : ant la valeur de  $_{\gamma+a}$ tirant la valeur de  $_{\gamma}$  et la reportant dans la valeur de R on obtient.

$$R = m'v' \frac{(a - fh) \sin \theta - d}{b - fr}.$$

Maintenant de l'équation (2) nous tirons

intenant de l'équation (2) nous tirons
$$C = m'v' \sin \theta - R = m'v' \sin \theta - m'v' \frac{(a - fh) \sin \phi}{b - fr}$$
Si, sans changer la position du centre de gravité, nous sul

Si, sans changer la position du centre de gravité,  $n_{\text{out}} = \frac{b-fr}{b-fr}$  no que les crosses el mandisque sons que les crosses s'en rapprochent, d reste constant,  $\tan^{35} d^{10}$  a et b diminuent de la capprochent. a et b diminuent de la même quantité; il résulte de là que la valleur de R diminuent leur de R diminue et que par suite C augmente.

R peut diminuer jusqu'à devenir négatif; cela a lieu au-delà du int pour lequel (c. 2007). sin  $\theta$  et l'effort supporté par l'essien est nul. Au-delà , R devenant négatif , le système considération de la los crosses. négatif , le système commencerait à tourner autour des crosses. Pour que la tête de Page Pour que la tête de l'affût ne teude pas à être soulevée il faut  $d^{0\mu 0}$  que  $(a-fh) \sin \theta - d$ . Il est facile d'exprimer cette relation par un tracé graphique, que (a-fh) sin  $\theta-d>0$  ou bien que (a-fh) sin  $\theta>d$ .

(fig. 39.) En effet, si par le point Cd'appui des crosses on mène les lignes CC, faisant avec la verticale CP et du côté opposé au mouvement, c'est-à-dire du côté où s'exerce le frottement , un angle dont la langente trigonométrique soit égale au rapport du frottement à la pression, et qui coupe l'horizontale passant par le centre de gravité G en un point C', on aura: CP=fh, et a-fh=GC; or GQ=GC sin  $\theta$ = (a-fh) sin  $\theta$ , done pour que l'inégalité (a-fh) $\sin \epsilon > d$  ait lieu, il faut que l'on ait  $GQ-d> \circ$  ou GQ>d , ce qui ne peut avoir lieu que lorsque le point C', qui est celui où la ligne formant l'angle de frottement avec la verticale et menée par le Point d'appui des crosses vient couper l'horizontale menée par le centre de gravité, et en arrière du point O , qui est celui où l'axe de la bouche à feu coupe la même horizontale.

On peut de même se rendre compte par un tracé graphique de toutes les actions qui ont lieu dans le recul. Remarquons d'abord que les forces qui sont appliquées au point C et qui agissent sur l'affût sont la pression C et le frottement Cf; elles ont une résultante unique et la direction de celle-ci fait avec la verticale un an-

gle dont la tangente trigonométrique est  $\frac{f \overline{C}}{C} \Longrightarrow f$ 

On trouverait de même que la pression E, composée avec le frottement qu'elle prodnit, aura une résultante unique dont la direction ferait avec la verticale un angle dont la tangente trigonométrique serait aussi égale au rapport du frottement à la

Cela posé, menons par le centre de gravité G du système l'horicontale MN qui rencontre en O l'axe de la bonche à feu.(fig.40)Soit Clepoint d'appni des crosses et E la projection verticale de l'axe pont d'appni des crosses et 17 la projection vertient de l'essieu, et soit f l'angle de frottement : le problème se réduit à lequilibre d'un système de forces parallèles et tout se passe alors on the control of the dictent le système, et comme si C'et E'étaient les points on sont pliquées les pressions composantes. Ces pressions et leurs effets ruces les pressions composantes. Ces pressions de la suivant que le point O est plus on moins rapproché des out suivant que le point d'est pins on moins esque plus E et C. On voit que la pression sur les crosses est d'autant bly Grande que O est plus près de C'; on voit de même que ple Brande que O est plus pres de C; on von de le Pessien supporte presion et viennent grand. Si les crosses se rapprochent de l'essieu et viennent

en C,3 par exemple, il arrive que la ligne qui fait avec la verticale en ce point , l'angle du frottement, passe précisément par le point O ; alors les crosses ont à supporter l'effort entier taudis que l'essieu ne supporte aucune pression. Si le point C est transporté en C. et si par suite C. est en avant de O, l'essieu E peut-être soulevé ; le système tendra alors à prendre un mouvement de rotation autour des crosses. On voit par là qu'à mesure qu'on diminue la longueur des crosses on diminue l'effort exercé sur l'essieu et on pourra même atteindre une dimension telle que l'affit culbute. En portant l'essieu en avant , on diminue l'effort qu'il éprouve ; le contraire a lieu en le portant en arrière. Du reste il ne peut être reculé au delà du point G, puisqu'alors le système ne saurait avoir de stabilité même au repos.

D'après ce que nous venons de dire , on voit que les anciens affirts dont les crosses étaient extrêmement longues auraient en un recul très-grand si leur poids eut été plus considérable; et qu'en diminuant leur longueur, on a dù augmenter leur résistance. On voit enfin que plus les angles de projection sont grands

plus les essieux et les crosses sont fatigués.

L'effort exercé par la poudre et la résistance du sol, étant connus, on peut déterminer le mouvement que doit prendre le système. Si le frottement était très-faible le recul pourrait dre très-grand et aller même de 20 à 50°; mais en général le rest est, mou et le frettere est mou et le frottement assez considérable; par suite la dere arrêté quand la somme de la considérable par suite la dere arrêté quand la somme des résistances dues au frottement est detenue égale à la puissance de l'impulsion, communiquée par per plosion de la plussance. plosion de la charge. On voit qu'on peut ainsi arriver à la mise en équation, et que la méthode à suivre est la même que dans le cas d'un corns lancéer. d'un corps lancé en l'air et dont on calcule la hauteur d'ascension. Il faut seulement ici remplacer l'expression de la pesanteur par celle du frett. celle du frottement.

On va appliquer ce calcul aux affits de mortiers , et éval<sup>uer</sup> ur recul l'eur recul, en prenant pour le frottement celui de la fonte sur le bois de chêne à fibre bois de chène à fibres perpendiculaires au sens du frottement celui de la fonte su frottement est bier des frottement est bien déterminé dans le cas où le bois est sec; mais ordinairement les let a contre en contr ordinairement les plates-formes sont humides et le plus sonvent en core il s'interpose ortre. core il s'interpose entre elles et les affits, de la terre et du gravier qui modifient le result. qui modifient le recul d'une manière assez sensible. Voici le ta-

bleau des résultats obtenus par le calcul.

# MORTIERS

| Longueur du recul $x = \frac{v^s}{2/g}$ | V vitesse du recul = $v'(\cos \theta - f \sin \theta)$ | v' vitesse du système $\frac{\left(m+\frac{\mu}{2}\right)v}{M+\mu}$ | Vitesse de la bombe | Poidsde la charge | Poids du projectile | Poids du système                      | CALIBRES              | Plate-formo séche, $f = \frac{1}{3}$ |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 5P80                                    | 8779                                                   | 1.8p6r                                                              | 650г                | 1411              | 147u                | 5527n                                 | 120                   |                                      |
| 2p25                                    | 6p7                                                    | 14p2                                                                | 650                 | 7u8°              | 100                 | 4746                                  | 100                   | A LA GOMER                           |
| 2p80                                    | 7 <i>P</i> 5                                           | 16,0                                                                | 500                 | 2n                | 45                  | 1585                                  | ô                     | SR.                                  |
| 1P68                                    | \$p8                                                   | 29,4                                                                | 480                 | 5117°             | 147                 | 5766                                  | 120                   |                                      |
| 2r25                                    | 6P7                                                    | - 44,31                                                             | 650                 | 71140             | 100                 | 4666                                  | 12° 10° G. P.         | A CHAMBRE CYLINDRIQUE.               |
| 2 <sub>P</sub> 28                       | 646                                                    | 14,0                                                                | 460                 | 4n                | 100                 | 5559                                  | 10° PP.               | YLINDRIQUE                           |
| 1195                                    | 6P2                                                    | 15,1                                                                | 410                 | Ju50              | ÷.                  | 1570                                  | 00                    | 1                                    |
|                                         |                                                        |                                                                     |                     |                   | 45 pour 71°,54°.    | $1570 \cos \theta = f \sin \theta$ ou | Le recul est nul pour | OBSERVATIONS.                        |

Ces longueurs de recul sont à peu de chose près ce que l'on a observé dans l'expérience; mais comme la face supérieure des lambourdes de la plate-forme ne forme pas un plan continu, l'affût peut en heurter les arêtes saillantes. Cette circonstance diminue le recul réel. Dans le tir des mortiers sous des angles très-petits à l'horizon, le système peut, comme pour les affûts à rouages, être renversé par l'effort de l'explosion de la charge. D'ailleurs, pour liter les mortiers sous de petits angles, il faut les établir sur des plates-formes inclinées de l'arrière à l'avant, parce que la construction de leurs affûts ne permet pas de les diriger au-dessous de l'angle de 30°.

Quant les mortiers tirent sous l'angle de 71°, 54° la relation  $\cos\theta = f\sin\theta$  se trouve satisfaite, et par suite il n'y a pas de recul parce que le frottement ne peut être surmonté. Dans ce cas il résulte de la compressibilité du bois des plates-formes que l'affuit reçoit une certaine secousse apparente. Du reste les flasques supportent l'effort tout entier et le transmettent à la plate-forme qui peut être brisée, ou au terrain qui peut être enfoncé.

Les résultats qui sont donnés dans le tableau précédent sont ceux que l'on obtient pour une plate-forme sèche; si la plate forme est mouillée ou graissée, l'angle sous lequel le recul cesse d'avoir lieu est de 75° 57.

Les mortiers à la Villantrois lançaient des projectiles de 1506 à 5500 toises; leur recul était très-considérable, ils étaient rès-longs et très-épais, afin de pouvoir résister aux charges avel les quelles on les tirait et qui pouvaient dépasser 40°. Leurs affits étaient très-lourds, et les plates-formes sur lesquelles ils étaient étaient solidement construites, en charpente sur pilot. En appliquant à ce mortier la même méthode de calcul que pour les mortiers ordinaires, on arrive à la série des résultats suivants :

| 15200" 10° 11° CALIBRE DE 119°  15200" 10° 178 175 172 à 180°  53 40 à 50 50 à 60  1560 à 1100 1170 à 1520 1033 à 1440  18,7 à 27,8 12,6 à 14,5 7,2 à 11,2  8,8 à 11 6,8 à 7,8 5,4 à 5,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Recul nul pour | 1,4     | 0,58 à           | 2p5 à 3     | 5P9 à 6         | 2P1 à 2,4   | Longueur du recul (pieds)                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------|--|
| CALIBRE DE 1190  58853811 à 28453811  172 à 180°  50 à 60  1038 à 11440  7,2 à 1142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,              |         | , 21<br>24<br>20 | 6,8 à 7,8   | 8,8 a 11        | 6P5 à 7,0   | Vitesse du recul                                     |  |
| CALIFARE DE 11 Po  58853% à 28453% 172 à 180°  50 à 60  1035 à 1440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |                  | 12,6 à 14,5 | 18,7 à 25,5     |             | Vitesse v'du système (pieds par seconde) 12,4 à 15,1 |  |
| 100 110 CALIBRE DE 11P0 152001 192041 583551 à 2845511 100 à 178 172 à 180° 53 40 à 80 50 à 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 1440    |                  | 4170 à 1520 | 1560 à 1100     | 1420 à 1500 | par seconde)                                         |  |
| 10° 11° CALIBRE DE 11° CALIBRE DE 11° CALIBRE DE 11° DE 11 |                |         |                  |             |                 |             | Plus grande vitesse de la bombe (pieds               |  |
| 18200n 19294n 58858n à 28458n 406 à 478 475 472 à 480°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |         | 50               | 40 à 50     | 53              | 50 à 55u    | Poids de la charge                                   |  |
| 400 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         | 172              | 175         | 106 à 178       | 92          | Poids du projectile                                  |  |
| 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5:             | à 28455 | 58555n           | 19294u      | 15200tt         | 45246u      | Poids du système, mortier et affût.                  |  |
| ) n:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8              | DE HPO  | CALIBRE          | 0           | 100             | 90          | CALIBRES                                             |  |
| EN BRONZE DU CALIBRE DE EN FONTE OBSERVATIONS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OBSERVATION    | FONTE   | EN               | BRE DE      | BRONZE DU CALIE | EN E        | Tirê à 45° et 41. $f = \frac{1}{3}$                  |  |

# MORTIERS A LA VILLANTROIS.

Pour les mortiers de 10<sub>F</sub>° en bronze la série a été la suivante entre les deux limites données plus bant

| s plus          | haut.                                            |                                                              |                                                      | 178tt                                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 106tt           | 122 <sup>11</sup>                                | 457 <sup>tt</sup>                                            |                                                      | 35"                                                   |
| 55tt            | $55^{tt}$                                        | $55^{\rm tt}$                                                | 35"                                                  |                                                       |
| $\frac{1}{5,5}$ | $\frac{1}{4}$                                    | $\frac{4}{4,4}$                                              | $\frac{1}{5,1}$                                      | 5,7                                                   |
| 8,8             | 9,5                                              | 9,8                                                          | 10,5                                                 | 6                                                     |
| 5,9             | 4,3                                              | 4,8                                                          |                                                      | 25,5                                                  |
| 18,7            | 19,7                                             | 20,8                                                         |                                                      | donts                                                 |
|                 | 106 <sup>tt</sup> 55 <sup>tt</sup> 4 5,5 8,8 5,9 | 53 <sup>11</sup> 53 <sup>11</sup> 1/5,5 1/4  8,8 9,5 5,9 4,3 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |

Voici maintenant la série des résultats correspondants

 $f=\frac{1}{r}$ obtenus dans les expériences faites à Séville. Vitesse du système 7º,2 à 7º,8 9,9 à 12,4 7,5 à 8,6 5,8 à 5,9 Vitesse du recul 2 à 5º 4,5 à 6,6 5 à 51/2 1 à 24 Longueur durecul 5°45 à 4 0 6,5 à 9,8 5,75 à 4,9 0,05 à 2,5

Recul nul sous 80°-55

Pour les mortiers de 10<sup>10</sup> en bronze on a obtenu la série suivante: 12p.4

11P 11P.6 Vitesse du système. . 9P,9 10P,4 6.6 6,6 Vîtesse du recul. . . 4,5 5,0 5,5 9,8 8,9 8,0 Longueur du recul. . 6,5 6,9

Ces mortiers tirés sous l'angle de 75°—57' n'auraient pas de donner de recul; mais ce n'est que sous l'angle de 80°—53° que co phénomène s'est présenté.

L'affût de côte de Gribeauval repose sur son chassis par deus rouleaux en bois; le frottement qu'ils éprouvent dans le recul se rait peu considérable sans les entailles pratiquées à la partie inférire par rieure des flasques et dans lesquelles les rouleaux s'adaptent, que suite de cette construction, le mouvement n'est pas plus facile que si les rouleaux n'existaient pas. Il fant donc encore pour tentre compte du frottement de l'affût sur le chassis, considérer le cas où ce frottement de l'affût sur le chassis, considérer le cas où ce frottement de l'affait sur le chassis, considerer résultats abtenue. résultats obtenus pour la pièce de 24 qui avecson affût pèse 7500<sup>st</sup> et dont le baulet et dont le boulet ensaboté pèse 26".

# TIR DU CANON DE 24.

|        | Recul obtenu avec chassis mouillé à 8°. | chassis sees \ \ \alpha \ 80 | Reculs obtenus avec à 0° | Recul à 8° $f = \frac{1}{6}$ | Recul à $0 \circ f = \frac{1}{6}$ | idà 8° /= 6 | idà 8º/==================================== | Vitesse du système à 0° | Vitesse du boulet | Charges                                 |             |              |
|--------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|
|        | B                                       | 8                            | 5,01                     | 2,25                         | 2,55                              | 4,9         | 4,75                                        | 5P,05                   | 1570p             | 611                                     | 1           |              |
|        | 7,50                                    | 5,80                         | 4,02                     | 2,70                         | 5,04                              | ى<br>ئ<br>ئ | 5,2                                         | 3F,3                    | 1425P             | 811                                     |             |              |
|        | 8,75                                    | 4,70                         | 5,5                      | 5,40                         | 5,44                              | 5,65        | 5,5                                         | 5P,85                   | 1475p             | 10u                                     | \<br>\<br>\ | SANS SABOTS. |
|        | 8.75                                    | 5,06                         | 57,59                    | 5,25                         | 5,74                              | 5,9         | 5,7                                         | 6P4                     | 1510p             | 1111                                    | 1           | TS.          |
|        | 8 77                                    | 6,8                          | 4,1                      | 5,50                         | 5,95                              | 6,1         | 5,9                                         | 6P,5                    | 1550r             | 12u                                     |             |              |
| 1      |                                         | 8                            | 2,97                     | 2,65                         | 2,97                              | 5,50        | 5,15                                        | 2542                    | 1570P             | 9u                                      |             | W2323W23     |
| 0,00 1 | e es                                    | 5,80                         | 5,50                     | 5,14                         | 5,50                              | 8,7         | 5,6                                         | 5r,90                   | 1425p             | 8nt                                     |             |              |
| 0,40   |                                         | 8,00                         | 5,4                      | 5,50                         | 3.9                               | 6,0         | 8,9                                         | 6p,25                   | 1475p             | 10t                                     |             | AVEC SABOTS  |
| 8,77   |                                         | 5,90                         | 4,2                      | 5,70                         | 4,24                              | 6.5         | 6,1                                         | 6r,5                    | 1510p             | 111111111111111111111111111111111111111 |             | 018.         |
| 8.78   |                                         | 6,40                         | . 4.6                    | 5,96                         | 45                                | 6,5         | 6.5                                         | 6r.7                    | 1580p             | 1911                                    |             |              |

Quant aux autres affûts, il n'y a pas seulement à considérer un mouvement de glissement mais encore celui de roulement; les roues ainsi diminuent l'effort nécessaire pour mettre le système en mouvement; d'ailleurs, dans le recul, le mouvement est si vif que d'abord les roues frottent sur le sol avant de tourner, puis tournent un peu en frottant encore sur le sol et sur l'essieu, et ce n'est qu'un peu plus tard qu'elles finissent par rouler seulement.

Jusqu'à présent nous avons négligé l'effet de la pesanteur de la pièce et de l'affût, dans le calcul des efforts du recul, parce qu'il était très-faible relativement aux pressions; mais dans le cas où l'affut peut prendre un mouvement de rotation autour des crosses. il faut nécessairement en tenir compte, puisque dans ce mouve ment, la pesanteur agit seule pour contrebalancer le soulère ment du système autour des crosses; elle agit pendant tout le temps nécessaire pour vaincre la force motrice, après quoi, p mouvement d'ascension cesse et la pièce retombe dans sa position primitive.

En conservant les notations que nous avons adoptées précédent ment et en appelant r' le rayon de l'essieu, les formules que nous avons trouvées deviennent:

$$m'v' \cos \theta - f\left\{C + R \frac{r'}{r}\right\} - MV = 0$$

Pour les forces horizontales :

$$P+m'v'\sin\theta - \{C+R\} = 0$$

Pour les forces verticales ; et

$$\gamma m'v' + 1b - fr' + R - h MV - a P = 0$$

Pour les sommes des forces qui tendent à produire un mouvement de rotation autres. de rotation antour des crosses.

Retranchant la 2º équation de la 4º après l'avoir **m**ultiplié<sup>e par</sup> 1 vient : f il vient :

$$m'v' \ \cos \theta - f \sin \theta \ -Pf + Rf \ \frac{r-r'}{r} \ -MV = 0$$
, multipliant cette équation par  $h$  et en retranchant la troisième, il vient : (fig. 41.)

vient: (fig. 41.)

$$m'v'$$
 (cos 6— $f$  sin 5)  $h$ — $\gamma$   $+P$  ( $a$ — $fh$ )+R  $\left(fh\frac{r-r'}{r}+fr'-b\right)$ .

Remarquant que d'après la figure précédente on a

$$\gamma + a \sin \theta = d + h \cos \theta$$
.

On tirera pour la valeur de R

Le dénominateur de cette valeur étant toujours positif, pour que le mouvement de rotation ait lieu il faut que le numérateur de la <sup>valeur</sup> de R soit positif et pour que le mouvement n'ait pas lieu, il faut que le numérateur soit nul: dans ce cas.

 $m'v'd-(a-fh)\sin\theta$ -P(a-fh)=0, d'où

$$P = \frac{m'v'(d-(a-fh)\sin\theta)}{a-fh}$$

Si le mouvement a lieu, il ne cessera qu'au bout du temps t que donne la relation

$$m'gt = \frac{m'v'(d-(a-fh)\sin\theta)}{a-fh}$$

on bien

$$t = \frac{v'(d-(a-fh)\sin\theta)}{g(a-fh)}$$

On pourra avoir la hauteur à laquelle le centre de gravité du Système aura été soulevé, puisque pendant ce temps la pesanteur lui fait parcourir un espace H $=rac{g t^{
m p}}{2}$ ; la hauteur du soulèvement sc

$$\frac{1}{2} gt^2 = H = \frac{v'^{3}(d - (a - fh) \sin \theta)^{3}}{2g(a - fh)^{3}}$$

Dans le cas où le centre de gravité serait sur l'axe on aurait dIl faudrait alors que sin  $\theta$  fut négatif pour qu'il y eut soulèvement

$$H = \frac{v' \cdot \sin \circ \theta}{2g}$$
.

Finfin dans le tir horizontal pour lequel  $\theta{=}\circ$ , on aura

$$H = \frac{v^{\prime *} d^{*}}{2g(a-fh)^{*}}$$

Appliquons ces formules à l'affût de 12 de campagne pour lequel d=0m,17, a 1m,92, h=0m,96; la charge étant au 1/3 du poids du boulet, le poids du système =1560k, celui du boulet 6k, la vitesse initiale de celui-ci-495m, la vitesse du système v'-2m,20 et le frottement sur le sol ou la plate-forme en chêne f=1/2. En substituant toutes ces valeurs dans les formules précédentes on trouve II=0m,0028. Dans le cas où le terrain est assez mou la valeur de f devient=1; alors H=0m,0078.

On voit donc que le soulèvement est toujours extrêmement faible pour l'affut de 12 de campagne. Si l'on cherche la valeur de l'angle de tir qui donne un mouvement de rotation nul, en conservant l'hypothèse de f=1/3, on trouve que l'angle θ cherché=6°,6°. Pour f=1, cet angle devient θ=10°,10'.

Il résulte de là, que généralement il y a un soulèvement de l'affât ns le tir du constant dans le tir du canon de 12 de campagne, puisque l'angle de tir est presque toujours inférieur à celui pour lequel le soulèvement serait nul: cet angle est d'ailleurs donné par la relation,

$$d-(a-fh)\sin\theta=0$$
.

Plus les crosses sont éloignées, plus a augmente et plus a aleur de H diminue. Aussi dans les affûts de montagne dont les crossent trois in les crossents de montagne dont les crossents trois in les crossents de montagne dont les crossents de montagne ses sont très-inclinées, le soulèvement se manifeste fréquentiques. On a dans l'affût de montagne actuel, en prenant f=1/3, la viceso du système  $v^2=3n-3$  on du système  $v'=5^m$ ,  $d=0^m$ , 11,  $a=1^m$ ,00,  $h=0^m$ ,60 et par s<sup>sille</sup> on obtient  $H=0^m$ ,024.

Si la valeur de H devient plus grande que la différence qui existe tre la distance du capatre entre la distance du centre de gravité aux crosses et sa hauteur au-dessus du cel an-dessus du sol, le mouvement vertical de la tête de l'affit pe peut être anéanti par l'action de la pesanteur, et le système doit être complètement être complètement renversé.

Dans le cas de l'affût de montagne , la distance du centre de gra-dé à l'extrémité : vité à l'extrémité des crosses est de 1 ,20, h=0 ,60; donc il fant que H soit plus que H soit plus grand que  $0^{m}$ ,60 pour qu'il y ait renversement; dans ce cas prime  $0^{m}$ ,60 pour qu'il y ait renversement;

$$\mathbf{H} = \frac{v^*(d - (a - fh) \sin \theta)^*}{2g(a - fh)^*}$$

on aura

$$\sqrt{2gH} = \frac{v(d-(a-fh)\sin \theta)}{a-fh}$$

mais 
$$\sqrt{2gH} = 5^{m}$$
, 42, on doit done avoir

$$3^{\text{m}}, 42 = \frac{v(d - (a - fh) \sin \theta)}{a - fh},$$

de là on tire

$$\sin \theta = -\frac{0.457}{0.800}$$
 d'où  $\theta = -35^{\circ}$ , 7'.

L'angle de tir doit donc être de 55°,7' au-dessous de l'horizon Mais sur un terrain horizontal , la construction de l'affût ne permet pas de tirer sous un angle inférieur à 8°; par suite il ne peut y avoir renversement de l'affût de montagne, que lorsque cet affût se trouve placé sur un terrain fortement incliné.

Pour les affûts de campagne, il faudrait encore des angles beaucoup plus grands pour produire le renversement, Pour le 12, par exemple, il faudrait que le soulèvement fut de 1<sup>m</sup>,44 ce qui n'est pas possible, parce que la vitesse du système n'est pas assez grande.

L'essieu court peu de risque, d'être faussé dans le soulèvement de l'affût à cause du faible poids des roues qui agissent sur lui pendant ce mouvement. Il n'en est pas de même dans le cas où l'affût se trouve, par suite de l'action du tir, violemment pressé contre le sol par le poids du système et par l'effet des gaz de la poudre. Du reste, dans les cas ordinaires, le soulèvement est à peine seusible, et on peut calculer le mouvement du système, sans en tenir compte.

Connaissant les efforts que les affûts out à suppprter, on peut estimer la résistance dont les diverses parties doivent être capables. Nous avons vu qu'ils étaient sollicités par quatre forces, appliquées au point d'appui des tourillons, à la vis de pointage, aux crosses et à l'essien on aux rones. Pour évaluer la résistance des affûts, il faut connaître leur construction et le mode d'assemblage des parties qui les composent. On suppose dans le calcul que les affûts sont rigides et inflexibles; cette hypothèse n'est pas absolument rigonreuse puisqu'il se présente souvent dans le tir un relèvement de enlasse, qui prouve que l'affût est compressible et élastique. Dans l'état actuel de la science îl est impossible de testir compte de cette flexibilité; on peut senlement apprécier les effets des différentes forces appliquées aux affûts.

Le système étant emporté avec une certaine vitesse, ce sont les l'onrillons qui transmettent à l'affit la pression nécessaire pour imprimer cette vitesse au système; il faut par conséquent appliquer sous les tourillons des ferrures qui soient assez fortes pour empêcher l'affût d'être notablement déprimé. Cette dépression se fait violemment sentir dans les affûts de mortiers construits en bois; les encastrements sont promptement mis hors de service-Cela a lieu même avec les mortiers nouveaux parce que ce sont pes encastrements des tourillons qui ont seuls à supporter l'effort de la bouche à feu.

Dans les anciens mortiers et dans les mortiers actuellement adoptés en Angleterre, les tourillons sont adaptés au cul du mortier: par suite il appuie sur l'affût par toute la partie inférieure du mortier. Cette disposition est la seule qui permette de tirer les mortiers sur des affûts en bois.

Dans les affûts de campagne et de siége, où les encastrements sont garnis de fortes sons-bandes, cette dépression n'a pas lieu. Les encastrements des tourillons dans les affûts de place et de côte anciens et nouveaux, sont sans ferrure, mais les bouches à feu qui sont montées sur ces affûts, sont fort pesantes et par suite elles sont douées d'une grande inertie qui fait que la vitesse qui leur est communiquée est faible et que la pression des tourillons est moins considérable. Ces affûts sont d'ailleurs construits en bois de chène de la meilleure qualité, et l'on ne peut établir de comparaison entre des canons qui pèsent jusqu'à 280 fois leur projectile et des mortiers qui ne pèsent que 20 à 25 fois le leur.

Dans les affûts de Gribeauval, les tourillons transmettent aux crosses, par une même pièce de bois, l'effort qu'ils reçoivent, mais dans les affûts nouveaux, cet effort est transmis par deux pièces out différentes. Les rondelles d'asssemblage de ces deux pièces out donc une grande action à supporter. L'essieu reçoit une partie de cette action; par suite, il presse la ffeche et les flasques. Comme caus ces affûts, une partie de la solidité du système réside dans ces affûts, une partie de la solidité du système réside d'ans ces affûts, une partie de la solidité du système réside d'ans dans ces affûts, une partie de la solidité du système réside d'ans dans ces affûts, une partie de la solidité du système réside d'ans dans ces affûts, une partie de la solidité du système réside d'ans dans ces affûts, une partie de modifier celui de Gribeauval et d'en adopter un plus résistant.

Un autre effort a lieu sur la vis de pointage par suite de l'abaissement de l'axe des tourillons; cet effort est moins considérable dans les affùts de campagne que dans les affùts de siége. Comme il agit à peu près perpendiculairement aux fibres du bois qui compose la flèche, on peut l'assimiler à l'effort qu'un poids exercerait sur une pièce de bois fixée par ses deux extrémités et qu'il tendrait à faire fléchir. On sait que si le poids est appliqué au milien d'une pièce, la résistance de celle-ci est en raison directe de son épaisseur et du carré de sa hauteur et en raison inverse de sa lougueur. Mais cette comparaison n'est pas tout-à-fait exacte dans le cas qui nous occupe.

Les essieux ont à résister d'après ce que nous avons vu à une pression qui agit tantôt de haut en bas, et tantôt de bas en haut. Ils se trouvent ainsi dans le cas d'une verge fixée par deux points et pressée par un poids; par suite on peut y appliquer les calculs sur la résistance des matériaux. Quant à la résistance des roues, il faut avant de s'en occuper, connaître exactement leur construction. A mesure que l'angle de tir augmente, l'effort sur les crosses et sur les essieux augmente; par suite il faut augmenter la résistance des affûts avec l'angle sous lequel doivent tirer les bouches à feu qu'ils sont destinés à porter.

Dans les affûts ordinaires de mortiers, les flasques sont susceptibles d'une très-grande résistance et ne peuvent céder que par l'écrasement de la partie, d'ailleurs assez épaisse, qui se trouve au-dessous des tourillons. Il est évident que le plus grand effort est tel que le recul soit annulé, ce qui a lieu quand l'angle de tir 70°,5%.

En comparant l'effort que les tourillons exercent sur leurs encastrements et la résistance des flasques à l'écrasement , on tronve que cette résistance est de beancoup supérieure à la première force. Mais ce n'est pas seulement à l'écrasement que les flasques doivent résister; en effet les plates-formes des mortiers étant composées de lambourdes juxta-posées plus on moins compressibles , il peut arriver que la surface supérieure des lambourdes ne forme pas un plan continu et que la partie inférieure de l'affit du mortier apuie par ses deux extrémités, tandis que le milien répond à un lotte à faux : dans ce cas la résistance des flasques se trouve dimiaporter beaucoup de soins dans la construction des plates-formes fait arrivé à Auxonne. Un mortier mis en batterie sur une platefonne fort inclinée, et tiré sons un angle tel que le tire était pres-

que perpendiculaire à la plate-forme a brisé son affût par suite d'un porte à faux.

Les nouveaux obusieurs de 24, surtout dans le tir à balles, brisent par fois leurs affuts, quand le bois n'est pas bien sain. Ces affûts qui sont doués d'une résistance plus que suffisante pour le canon de 8, se trouvent alors avoir à supporter l'action d'un projectile beaucoup plus lourd; et comme cette action a précisément lieu en un point où la flèche se trouve affaiblie par différents trous dont elle est percée, il arrive que celle-ci peut se briser. Cependant les dimensions de ces affûts devraient être suffisantes, pour leur donner toute la résistance nécessaire dans ce tir : aussi ces accidents n'ont-ils encore eu lieu que dans deux écoles, où les bois de construction employés à la confection des affirts ne sont pas d'une excellente qualité.

Les efforts que les affits ont à supporter dans certains tirs extraordinaires sont tels qu'on est obligé de donner aux affuts des dimensions très-grandes. Pour les mortiers à la Villantrois, par exemple, qui furent employés devant Cadix et qui lançaient des bombes de 450<sup>u</sup> à 160<sup>u</sup> avec des charges de 55<sup>u</sup> à 40<sup>u</sup>, les aluncations de 150<sup>u</sup> à 160<sup>u</sup> avec des charges de 55<sup>u</sup> à 40<sup>u</sup>, les aluncations de 150<sup>u</sup> à 160<sup>u</sup> avec des charges de 55<sup>u</sup> à 40<sup>u</sup>, les aluncations de 150<sup>u</sup> à 160<sup>u</sup> avec des charges de 55<sup>u</sup> à 40<sup>u</sup>, les aluncations de 150<sup>u</sup> à 160<sup>u</sup> avec des charges de 55<sup>u</sup> à 40<sup>u</sup>, les aluncations de 150<sup>u</sup> à 160<sup>u</sup> avec des charges de 55<sup>u</sup> à 40<sup>u</sup>, les aluncations de 150<sup>u</sup> à 160<sup>u</sup> avec des charges de 55<sup>u</sup> à 40<sup>u</sup>, les aluncations de 150<sup>u</sup> à 160<sup>u</sup> avec des charges de 55<sup>u</sup> à 40<sup>u</sup>, les aluncations de 150<sup>u</sup> à 160<sup>u</sup> avec des charges de 55<sup>u</sup> à 40<sup>u</sup>, les aluncations de 150<sup>u</sup> à 160<sup>u</sup> avec des charges de 55<sup>u</sup> à 40<sup>u</sup>, les aluncations de 150<sup>u</sup> à 160<sup>u</sup> avec des charges de 55<sup>u</sup> à 40<sup>u</sup>, les aluncations de 150<sup>u</sup> à 160<sup>u</sup> avec des charges de 55<sup>u</sup> à 40<sup>u</sup>, les aluncations de 150<sup>u</sup> à 160<sup>u</sup> avec des charges de 55<sup>u</sup> à 40<sup>u</sup>, les aluncations de 150<sup>u</sup> à 160<sup>u</sup> avec des charges de 55<sup>u</sup> à 40<sup>u</sup>, les aluncations de 150<sup>u</sup> à 160<sup>u</sup> avec des charges de 55<sup>u</sup> à 40<sup>u</sup>, les aluncations de 150<sup>u</sup> à 160<sup>u</sup> avec des charges de 150<sup>u</sup> à 160<sup>u</sup> avec des charges de 150<sup>u</sup> à 160<sup>u</sup> avec des charges de 150<sup>u</sup> avec de 150<sup>u</sup> a avaient 6 <sup>pq</sup>—7p°—6<sup>ll</sup> de longueur, 2<sup>p</sup>—4p°—9<sup>ll</sup> de hauteur et 5° — 6<sup>ll</sup> d'épaisseur, pour chaque flasque.

La marine Anglaise a adopté un mortier en fonte du cali<sup>bre de</sup> 15°, qui lance une bombe de 198°, avec une charge de 52°; ce <sup>pol</sup>ifit pèse 100 guintaux de pèse 100 quintaux (le quintal étant égal à 50 <sup>kg</sup> 8048) et <sup>500</sup> nics à en pèse 80. Une entreteix en pèse 80. Une entretoise en bronze réunit les deux flasquelle l'aide de boulons d'accord. seloge lecylindre des tourillons, qui appuie dans toute salone qui

Les Anglais on encore un mortier du mème calibre de 15 % 50 tire qu'à la charge. ne tire qu'à la charge de 20<sup>n</sup> et pèse 82 quintaux; l'affit pèse seil quintaux. Du perte il quintaux; l'affût pese quintaux; l'affût pese quintaux; l'affût pese quintaux. Du reste ils se servent aussi d'affûts en bois d'un seul bloc qui pèse

21 quintaux 1/2 pour le 1510. 10 quintaux pour le 10<sup>10</sup>. 6 quintaux 4/5 pour le 800

4 quintal 1/2 pour le 5po 1/2

En France tous les affûts de mortiers actuellement en usage ont leurs flasques en fonte.

Nous allous passer une revue de diverses espèces d'affàts qui avaient à remplir des conditions extraordinaires; celles-ci ont déterminé leur mode spécial de construction. Cet examen servira , à faire voir comment un officier d'artillerie doit tirer parti des ressources qui sont à sa disposition , suivant les circonstances où il se trouve placé , et comment il pourra opérer dans les divers cas qui peuvent se présenter.

Pour défeudre les forteresses et les points situés sur des hauleurs, on a besoin des feux de l'artillerie parce qu'ils peuvent, seuls en protéger efficacement les approches. Cependant avec les affaits ordinaires en usage on ne peut guère tirer sous un angle plus abaissé que 10° au-dessons de l'horizon. Il y aura donctel cas où l'emploi de ces affits pour les services que peut rendre l'artillerie scrait nul, comme par exemple, lorsque d'un point élevé il faut arrêter des troupes assez rapprochées du point à défendre. Le Premier moyen auquel on ait recours dans ce cas, est l'inclinaison de la plate-forme; mais cette inclinaison ne saurait dépasser une limite assez rapprochée, surtout avec les affûts à ronages qui renreraient d'eux-mêmes en batterie avec une vitesse capable de leur faire franchir les arètoirs. Il fant donc établir des affûts particuliers; on les nomme affûts de dépression et il sout en usage dans plusieurs localités étrangères. Nous allons donner une idée de ceux qui sont empoyés dans quelques forteresses de la Saxe et à Gi-, braltar , du côté de la terre.

L'affût se compose d'un corps d'affût d'un seul bloc glissant sur deux poutres à tête délardée , qui posent par un rouleau adapté à leur partie antérieure sur un chassis mobile supporté par quatre d'appui et par suite l'axe de la bouche à feu pent recevoir l'inclision que l'onveut. (fig. 42.) Pour de très-petites variations au-des-bassis peut suffire; mais pour pointer sous de grands angles on a dû a deux axes montants fixés sur la quene de l'affût. Il consiste bassis destinés à recevoir une cheville qui traverse les deux poutres sont des la dieux axes montants fixés sur la quene du chassis, portant des bassis destinés à recevoir une cheville qui traverse les deux poutres sont fixées dans la convexité et la concavité des deux ares pour servir d'appui aux leviers à l'aide desquels ou soulève l'affût. A

Gibraltar, ce système d'arcs montans à chevilles est remplacé par une poutre verticale entaillée en crémaillère.

Un autre système est encore adapté à Gibraltar , du côté de la terre où les rochers qui dominent la plaine, ne présentaient aucun emplacement favorable pour établir des plates-formes: on a crusé dans le roc des espèces de casemates dans lesquelles on a établi les pièces de la manière suivante : (fig. 45.)

Une poutre susceptible de tourner sur une cheville outrière scellée dans le roc est suspendue par une poulie; à cette poutre sont fixés deux montants en fer qui viennent saisir la pièce l'an aux tourillons et l'autre au collet du bouton de la culasse; ce dernier montant se compose de deux parties reliées entre elles par une sorte de vis de pointage à deux filets inverses qui par un seul mouve ment de rotation éloigne ourapproche le canon de la poutre. (fig. 4).

On voit que le système est disposé de manière à donner à l'axe de la pièce telle inclinaison que l'on veut au-dessous de l'horizon. La résistance qu'ont à supporter les points de suspension est diminuée par le mouvement de recul que peut prendre le système.

Les plus grands efforts que les affûts ayent à supporter, ont fiendemen on l'a dit, dans la direction de l'appui des tourillons aux crosses. Gribeauval, pour donner aux flasques des affûts de une résistance suffisante les a composés de pièces de bois supporter es sasemblées au trait de Jupiter, et garnis de goujous pour dempécher le glissement des uns sur les autres; (fig. 45.) de plus cet pièces ont été fortement reliées entre elles par des cherilles les traversent en entier.

Dans l'affut de place et de côte du nouveau modèle on a substitué à ces flasques pleins une pièce de bois dont les fibres soit placées dans la direction de l'effort à supporter, afin qu'elle soit douéedela plusgranderésistance possible. (fig. 46.) L'affut devants potent ans l'état de repos des bouches à feu de grands poids, ou a placé directement sons l'encastrement des tourillous , une pièce de bois presque verticale qui résiste ainsi dans le sens de bois presque verticale qui résiste ainsi dans le sens de libres et qui vient se terminer au point d'appui de l'affit sur chassis. Dans les affûts de métal, on a cherché à remplir les montions et l'on a construit deux branches dont le but est le même que celui des montants et arcs-boutauts du nouvel affut affut place et de côte ; seulement la branche dirigée des tourillous aux place et de côte ; seulement la branche dirigée des tourillous aux place et de côte ; seulement la branche dirigée des tourillous aux place et de côte ; seulement la branche dirigée des tourillous aux place et de côte ; seulement la branche dirigée des tourillous aux place et de côte ; seulement la branche dirigée des tourillous aux place et de côte ; seulement la branche dirigée des tourillous aux place et de côte ; seulement la branche dirigée des tourillous aux place et de côte ; seulement la branche dirigée des tourillous aux place et de côte ; seulement la branche dirigée des tourillous aux place et de côte ; seulement la branche dirigée des tourillous aux place et de côte ; seulement la branche dirigée des tourillous aux place et de côte ; seulement la branche dirigée des tourillous aux place et de côte ; seulement la branche dirigée des tourillous aux place et de côte ; seulement la branche dirigée des tourillous aux place et de côte ; seulement la branche dirigée des tourillous aux place et de côte ; seulement la branche dirigée des tourillous aux place et de côte ; seulement la branche dirigée des tourillous aux place et de côte ; seulement la branche dirigée des tourillous aux place

crosses a dû être coudée pour que le coin de mire fut capable d'amener la pièce dans la position de tir. (fig. 47.) En général, on voit que quelque soit le système employé, on cherche à rendre l'affût le plus résistant possible dans le sens de l'effort des tourillons aux crosses.

Les affûts de métal sont en fer forgé et en fonte, et l'on a cherché à leur donner les dispositions les plus simples possibles. Quand on emploie la fonte, il faut éviter autant que possible avec ce métal très-cassant les pièces longues qui peuvent se rompre facilement. Dans les colonies, les pluies chaudes amènent promptement la détérioration du bois exposé à l'air; on a dù renoncer à l'employer dans la construction des affûts, et comme il est de toute nécessité dans les ports et les rades d'avoir constamment des pièces en batterie, les Anglais ont construit des affûts en fonte composés de deux flasques évidés, partout où l'on a pu le faire sans inconvénient, et réunis par les deux corps d'essieu et par deux boulons d'assemblage. (fig. 48.)

Ces affûts ont les poids suivants :

| Calibres. | Poids en quintaux. |
|-----------|--------------------|
| 32        | 25 1/2             |
| 24        | 20                 |
| 18        | 16 3/4             |
| 12        | 16 1/4             |
| 9         | 15                 |
| 6         | 14 3/4             |

Pour ces différents calibres il n'y a que trois numéros de flasques et les différences de poids proviennent des différentes dimensions des entretoises.

Ces affaits en fonte ont du reste de graves inconvénients lorsqu'ils portent des pièces également en fonte. Il pent arriver qu'avec de fortes charges l'affait soit brisé par le choc des tourillons. Cela peut arriver même à la charge du 1/5 du poids du boulet ; aussi n'emploie-t-ou que la charge de 1/4. Avec les pièces en bronze cet inconvénient n'a plus lien. D'un autre côté si l'ennemi tire sur les batteries où il se trouve de pareils affaits , un seul coup de boulet luffit pour mettre l'affait tout entier en morceaux; ceux-ci sont lancés comme de la mitraille et peuvent causer les plus grands

ravages dans la batterie. Il est vrai que ces affûts n'étant employés que sur les côtes et à l'entrée des rades, ces accidents sont peu à eraindre

En 1854 on a essayé à Lafère des affitts en fer et en fonte, qui n'ont pu résister même à des projectiles creux. Ainsi, des obus de 24 les ont fait du premier coup voler en éclats. Il est donc de toute impossibilité de pouvoir adopter les affûts en métal, pour tout autre usage que celui des côtes où les ricochets sont trèspeu à craindre.

Gribeauval, en rapprochant dans l'affût de campagne les crosses du point d'appui des roues, avait augmenté considérablement l'effort qu'avaient à supporter les affûts; aussi avait-il été obligé de les renforcer par des ferrures beaucoup plus nombreuses que dans les affûts desiége. Cet inconvénient a fait chercher à plusients reprises d'autres dispositions qui puissent donner aux affits la résistance nécessaire. Les Anglais ont construit de deux pièces les parties qui résistent à l'action de la bouche à feu et à la réaction du terrain : mais ils ont apporté les plus grands soins à l'assemblage de ces pièces. C'est faute d'avoir mis les mêmes soins à cette cons truction, que les affûts construits d'après ce principe en Saède et en Prusse n'ont pas présenté de résultats favorables.

Les Anglais qui ont adopté des obusiers de 8º et même de dont les projectiles ont un poids très-fort et qui peut dépasser 150<sup>tt</sup> ont eu à construire des affüts très-solides, mais ils sont peu commodes à manœuvrer. Ces affûts se composent de deux grands plateaux en bois servant de flasques et qui reposent à leur partie postérieure par une poutrelle ou traverse, qui glisse tonte entre la frottement au la frott à frottemen sur le sol. (lig. 49.) Ces deux espèces d'appui <sup>ont</sup> diétre déterminées ainsi pour modérer efficacement le recul; sans cela, il cut été très et l'on éprouverait de grandes difficultés à remettre ces pièces en batterie, si leur plates-formes n'étaient pas inclinées de l'arrière à l'ayant. l'avant.

Il peut arriver qu'une pièce montée sur son affût soit trop basse et qu'elle nécessite une embrasure très-profonde, il faudrait alors relever la plate-forme relever la plate-forme ; mais l'on obtient ce résultat avec d'antres Dans l'affiit de côte de Gribeauval, le centre de rotation du avantages, en plaçant les affûts sur chassis.

système se trouve en avant de la bouche à feu. Les Anglais font varier, suivant les circonstances, le centre de rotation de leurs affûts. Quelquefois ils le placent au milieu du système, cela permet de donner à la pièce une direction quelconque à l'horizon, et présente une disposition qui peut être avantageuse pour une pièce nise en batterie sur un point isolé, comme une tour; quelquefois même ils placent ce centre de rotation à la partie postérieure du système. On voit que, dans ce cas, si l'épaulement était limité, l'affût pourrait le quitter et se montrer entièrement à découvert; pour remédier à cet inconvénient, les Anglais ont placé leurs pièces derrière des épaulements circulaires ou à pans coupés. L'arc de cercle a dû être d'autant plus grand que le centre de rotation se trouve plus éloigné de la tête de l'affût.

Les chassis de ces affûts sont ordinairement en bois , mais ils ont été construits en fonte pour le service des colonies. Ils se composent alors de deux longues pièces en fonte , coulées en équerre dont la partie horizontale sert de voie aux roulet tes de l'affût et dont la partie verticale sert à renforcer le métal contre la flexionbes sontiens en console sont placés de distance en distance. La partie horizontale est terminée par une saillie élevée qui sert, sur toute la longueur , à maintenir la roulette. Les deux chassis sont reliés entre eux par des entretoises et leur écartement est empêché par des boulons d'assemblage , répartis sur toute la longueur. Chacune des extrémités de ces chassis porte une roulette disposée suivant la position du centre de rotation de l'affût.

Les affûts peuvent, comme on le voit, être modifiés à l'infini bien qu'ils soient tons répartis dans deux classes générales: ceux qui élèvent beaucoup la pièce an-dessus de la plate-forme, et ceux qui ne l'élèvent pas suffisamment et ont besoin d'un classis; dans les affûts anglais, le chassis élève la pièce de la moitié de la hanteur totale au-dessus du sol.

Dans ces deux espèces d'affits les efforts sur le sol sont très differents , et comme le chassis remplace le sol dans le cas des affits fui en comportent m , plus ce chassis se trouve élevé plus l'effort fui doit supporter se trouve diminué. Anssi, à longueur égale , derrière de l'affit de place et de côte supporte des efforts bien boindres que les affits de siège placés sur une plate-forme au niban du sol.

Dans les affûts de place et de côte, la masse de la roue étant répartie en grande partie sur sa circonférence et le rayon de cette roue étant petit, il en résulte que la roue glisse d'abord sans rouler; ce n'est que peu à peu qu'elle prendun mouvement de rotation, en rapport avec la vitesse de recul, de sorte qu'elle glisse d'abord et ne roule qu'après un certain recul; mais dès que le frottement est vaincu, les roues, à cause de leur grand moment d'inertie, prolongent un peule mouvement de recul. La disposition des roues sert donc à modérer le recul des affûts et à la rendre plus uniforme.

Les Suédois ont fait subir à l'affût de campagne à flèche et à petits flasques, une modification assez importante. Au lieu d'appliquer les flasques contre la flèche et de les assembler avec elle par des rondelles, ils ont transformé ces flasques en de petits supports appliqués au-dessus de la flèche elle-même. Il en résulte que la flèche doit être plus large que dans nos affûts, de toute la largeur de deux supports; mais ce désavantage est compensé par la disposition de l'essieu, qui placé immédiatement au-dessus des encastrements des tourillons, se trouve enchassé à la partie supérieure de la flèche. La distance de l'axe de la pièce à l'axe de l'essieu, est moindre et l'effort sur les crosses se trouve considérablement diminé. Du reste les Suédois ont construit ces supports en fonte, cela a permis d'en réduire la largeur ainsi que celle de la flèche qui en dépend.

## Roulage des voitures.

Quand un fardeau pose à terre, on pent le transporter dans point à un autre, soit en l'enlevant, soit en le trainant; dans des deux cas l'effort à faire pour opérer le transport est bien diférent. Il varie même beaucoup avec le mode de traction que prote employe. L'expérience à fait voir qu'une caisse, ayant un de 245<sup>k</sup>, et qui si on voulait la transporter en l'élevant, exigerait un effort continu de 245<sup>k</sup>, n'exige plus dans le cas de la traction qu'un effort donné par le rapport de la pression au frottenent et égal à 140<sup>k</sup> sur une surface de ronte pavée. En posant la caisse sur des roulettes de 0<sup>m</sup>,75 de diamètre, l'effort n'a plus été que 660<sup>k</sup>; avec des roues de 4<sup>m</sup>,00 de diamètre, il n'a éte que Sur de 60<sup>k</sup> seulement avec des roues de 1<sup>m</sup>,50 de diamètre. Sur

des rouleaux de 0,27 de circonférence ou 0,30 de diamètre, ou n'a plus eu besoin que d'un effort de 25k. On voit donc que pour le facile transport des fardeaux, il faut employer des systèmes de roues ou de voitures, et que l'effort à exercer diminue à mesure que le diamètre des roues augmente. Nous verrons plus loin que cette seconde conclusion n'est vraie que dans de certaines limites.

Les voitures sont généralement composées d'un corps de voiture sur lequel est déposé le fardeau, et de roues qui tournent autour d'un essieu relié à la voiture. Anciennement les roues employées étaient très-petites et ne dépassaient guère 1<sup>m</sup>,00 de diamètre. Aujourd'hui on a adopté des dimensions plus grandes, le roulage a été amélioré et le tirage s'est trouvé diminué. Nous examinerons la question du roulage sons le rapport de la construction des roues et de l'effort à faire pour imprimer le mouvement aux voitures.

Nous pouvons supposer qu'il ne s'agit que d'une seule roue, parceque le poids étant réparti sur les deux roues appliquées aux fusées d'un essieu, dans une proportion connue, et ces deux roues étant égales, lorsque l'on connaîtra les résistances qu'éprouve l'une d'elle on en pourra conclure la résistance des deux à la fois.

Quand une voiture est an repos, l'essieu pose sur la boîte de roue par l'arête inférieure de la fusée : pour mettre la roue en mouvement, puisque l'essieu presse sur la boite d'une partie du poids de la voiture, à laquelle il se trouve relié, il faut que le frottement exercé sur la boîte par l'arrête inférieure soit vaincu par l'effort destiné à produire le tirage. Supposons que le roulage s'effectue sur un plan horizontal, l'effort exercé pour imprimer le mouvement étant horizontal lui-même, il y a tendance à ce que la fusée d'essieu s'avance et s'élève sur la boîte de roue. La fusée d'essien porte alors sur la boîte par une arête intermédiaire; celle-ci peut être considérée comme glissant sur un plan incliné qui serait tangent à la surface conique intérieure de la boîte de roue, suivant l'arête en contact avec la fusée.

Appelons \( \alpha \) l'angle que fait la trace de ce plan tangent avec l'horizontale. Cette arête de contact part du point le plus has de la boîte qu'elle occupe dans le repos de la voiture et monte cusuite jusqu'an point intermédiaire en arrière du plan sur lequel le poids et la force de traction se feraient équilibre.

Cherchons l'expression des forces nécessaires pour que cet équi-

libre ait lieu. (fig. 50) Soit Ple poids dont l'arête de l'essieu est chargée, l'essieu compris; p le poids de la roue; x l'effort nécessaire pour imprimer le mouvement de traction. L'effort qui tend à faire monter l'arête est évidemment x cos a et celui qui tend à la faire descendre est P sin a. Dans le cas de l'équilibre, nous aurons donc

$$x \cos \alpha = P \sin \alpha$$
.

Si nous cherchons maintenant les moments de la résistance à vaincre et de l'effort à exercer, nous aurons pourcelui du frottement del'arête, en appelant r le rayon de la boîte et f le rapport du frottement à la pression sur un tourillon, la pression sur cette arête étant la somme des composantes de P et de x dirigées suivant le rayon de la boite qui aboutit au point de contact de la trace du plan α:

$$(x \sin \alpha + P \cos \alpha) fr$$
.

Pour établir que l'équilibre a lieu, nous devons égaler ce moment à celui de l'effort de traction qui est XR, puisque la résistance à vaincre pour effectuer le roulage a lieu à la partie inférieure de la roue au point où s'exerce le frottement sur le terrain.

Nous aurons done

$$(x \sin \alpha + P \cos \alpha) fr = XR.$$

De ces deux équations, on déduit la valeur de X; on a d'ab<sup>ord</sup>

$$\frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{P}{x}$$

011

$$\frac{1-\sin^2\alpha}{\sin^2\alpha} \frac{P^2}{x^2}$$

d'où

$$\sin \alpha = \frac{X}{\sqrt{P^2 + x^2}}$$

On a de même

$$\cos\alpha = \frac{P}{\sqrt{P^2 + x^2}}$$

Reportant ces valeurs dans la 2º equation , il vient :

$$\left\{\frac{\mathbf{p}_2}{\sqrt{\mathbf{p}_2 + x^2}} + \frac{\mathbf{x}_2}{\sqrt{\mathbf{p}_2 + x^2}}\right\} fr = x\mathbf{R}.$$

d'où

et

 $x^2 = \frac{P^2 \int_0^2 r^2}{R^2 - f^2 r^2},$ 

d'où enfin

$$x = \frac{Pfr}{\sqrt{R^3 - f^2 r^2}}.$$

C'est la valeur de la force qui produit le mouvement, et l'expression théorique du tirage sur un terrain horizontal en supposant l'effort lui-même horizontal.

D'un autre côté, la résultante des deux forces P et x est  $\sqrt{{
m P}^2+x^2}$  et le frottement de la fusée sur la boite est  $f\sqrt{{
m P}^2+x^2}$ . La pression sur le terrain est P+p et si la roue glissait le frottement de la roue sur le sol serait F (P+p); F étant le rapport du frottement de la roue sur le sol à la pression, c'est cet effort qu'il faut comparer à x. Or ces distances des points d'application des frottemens au centre de rotation étant r et R, l'équilibre n'aurait lieu qu'autant que l'on aurait

$$rf\sqrt{P^2+x^2} = FR(P+p).$$

Mais généralement on a

$$fr\sqrt{P^2+x^2}$$

Par suite, la roue tourne et il n'y pas de glissement sur le terrain; la résistance que celui-ci présente est précisément égale à la force nécessaire pour faire tourner la roue c'est-à-dire, égale à

$$fr\frac{\sqrt{P^2+x^2}}{R}$$
.

C'est en cela que consiste l'avantage du roulement sur le glisement dans lequel tout le frottement sur le sol doit être vaincu. L'expression précédente est précisement celle de la force qui

<sup>9</sup>Casionne le tirage et l'on a

$$x = \int r \frac{\sqrt{\mathbf{P}^2 + x^2}}{\mathbf{R}}$$

Con

$$x^2 R^2 = \int_{\mathbb{R}^2} r^2 \left( P^2 + x^2 \right)$$

$$x = \frac{frP}{\sqrt{R^2 - f^2 r^2}}$$

C'est la valeur de x que nous avons déjà trouvée plus haut. Ainsi tant que la roue tourne le tirage reste le même quoique F puisse varier, puisque la valeur de x en est indépendante; mais si F devient tellement petit que  $fr \setminus P^* + x^*$  soit égal ou plus grand que FR (P+p), la roue ne tournera plus et la voiture rentrera dans le cas des trainaux ou des corps qui glissent. Cette circonstance a lieu quelquefois sur la glace et quand les roues sont enrayées; dans ce cas on a x = F (P+p). Alors le tirage devient proportion nel au frottement de la roue sur le sol.

Plus le poids de la roue augmente, plus le frottement sur le sol est grand, et plus il y a des raisons pour que le système tourne. Il y a d'ailleurs pour le diamètre de la roue une certaine limite qui ne peut être dépassée sans que le poids de la roue ne devienne trop grand et ne nuise à la facilité du roulage.

Tout ce que nous venons de dire n'est rigoureux que dans le cas où l'on considère un plan horizontal et inflexible sur lequel s'exerce le roulement de roues inflexibles elles-mèmes; aussi le tirage théorique est-il inférieur à celui qui a lieu en réalifé dans la pratique.

Dans l'expression théorique de la force nécessaire au frage, nous avons négligé le frottement de deuxième espèce qui a lieu dans le mouvement de rotation de la rone sur le terrain, parce que ce frottement est très-petit, lorsque le sol et la rone sont par faitement durs, comme on les suppose théoriquement. Il est core fort petit dans la pratique, quand le sol et la rone sont par d'une certaine raideur. En effet, Coulomb a tronvé que le double frottement de deuxième espèce qu'éprouvent des rouleaux d'orné, pour un diamètre de 12 pouces, et en raison inverse du diamètre pour des rouleaux d'une autre grosseur. Il résulte de là que pour les roues d'affât qui ont 54 1º de diamètre, le double frottement ne serait que 12/54 × 1/200 = 1/900 de la pression; par suite, pour l'affât de 12 qui pèse 5150 ° avec le canon et ses rones, le frottement de deuxième espèce de la rone n'augmenterait le tirage que

de 5 " 4/2; il faut encore réduire cette augmentation parce que les roues n'éprouvent pas le double frottement des rouleaux et que le frottement supérieur éprouvé par les rouleaux qu'employait Coulomb est remplacé par le frottement f sur la boîte, frottement que nous avons reconnu inférieur à celui de la roue sur lesol. Il est donc certain que le frottement de deuxième espèce de la voiture d'artillerie de campagne la plus pesante ne va pas au-delà de 2 " pour l'arrière-train. Nous verrons plus loin comment on tient compte de l'enfoncement de la roue dans un terrain compressible, enfoncement qui met la roue dans le même cas que si elle avait à nonter sur un plan incliné.

Edgeworth a trouvé que dans les voitures à deux chevaux, l'effort nécessaire pour effectuer le tirage était six fois plus grand que l'effort théorique, sur des surfaces planes et graissées. Cela tient à la compressibilité du sol et à la construction de la roue qui est flexible de sa pature.

Dans le roulage sur les chemins de fer , où la voie et les roues sont en fonte, le tirage effectif se rapproche beaucoup plus du tirage théorique, et en général sur les meilleures routes, le tirage est cinq fois plus grand que celui qu'il faut employer sur les chemins de fer. Du reste le tirage pratique varie beaucoup avec la forme et la nature des chaussées sur lesquelles il s'exerce; en prenant pour unité le tirage sur un pavé bien construit, on trouve 1 ½,5, pour celui sur la terre dure et les empierrements lassés; 2 sur les routes graveleuses; 5 ½,5 pour celui sur les routes pierrées (les pierres ayant 18 lignes de diamètre) et enfin 4 ½,5 sur les chemins sablonneux et sur les empierrements nouvellement construits.

Cette variation dans le tirage, suivant la nature de la route, provient on des obstacles que la route présente à franchir à la voi-lure, ou des ornières qui se forment sous les roues; on peut dimi-lure ce dernier inconvénient en donnant aux roues des jantes plus ages; le poids de la voiture se répartit alors sur une plus grande larges; le poids de la voiture se répartit alors sur une plus grande larges et les ornières sont moins profondes : de cette manière aussi les roues ne penvent venir se loger dans les interstices des layés. À la vérité, elles rencontrent plus facilement les aspérités à fachir, mais l'avantage des larges jantes n'est pas moins réel.

vateur a trouvé qu'en remplaçant une largeur de jante de 12° par une largeur de 7° on augmentait le tirage de 4/10 sur le pavé, de 1/12 sur la terre dure, de 1/1 sur les chemins sablonneux et de 4/15 sur les empierrements. Il est vrai qu'en augmentant la largeur des jantes on augmente le poids de la roue, mais cette augmentation est peu de chose relativement au poids du fardeau et de la voiture. Dans la pratique on ne donne guère plus de 7° à 8° de largeur aux jantes. Il existe cependant en Angleterre des voitures destinées à transporter des fardeaux considérables et dont les roues ont jusqu'à 12° de largeur de jante.

Examinons les conditions auxquelles doit satisfaire la constrile tion des roues et des essieux ; il est d'un haut intérêt de les disposer tous deux de la manière la plus avantageuse au tirage. Dans les rouleaux, le bois ne peut guère se déprimer et il en est de même pour les roulettes construites d'un seul morceau. Mais dans les roues formées de plusieurs pièces, il peut s'opérer un aplatisse ment et une déformation de la roue, par suite du poids de la roue ture et de la charge. Il semble au premier abord, qu'il serait arantageux de construire les roues d'une seule pièce. Mais il est des conditions essentielles qui nécessitent le rejet absolu de ce mode de construction de construction; aussi toutes les roues, mêmes les plus profites, comme celles des voitures nommées diables et camions sout contraites comme les truites comme les grandes roues de plusieurs pièces assemblées avec soin. Les roues én rous au l soin. Les roues éprouvent des chocs très-forts de la part <sup>du ler</sup>rain et de l'essien, parce qu'alle et de l'essien, parce qu'elles sont soulevées et retombent à chaque instant. Si elles étoient l' instant. Si elles étaient d'une seule pièce, ces chocs les délormeraient petit à petit et en raient petit à petit et finiraient par les détériorer ; tandis que lors que ces choes sont manuel par les détériorer ; tandis que les cert que ces choes sont répartis sur plusieurs pièces donées d'une cer-taine flexibilités la company de taine flexibilité; leur effet destructeur se trouve considérablement amortis les reins des destructeur se trouve considérablement amortis les reins des destructeurs de trouve considérablement amortis les reins des destructeurs de trouve considérablement amortis les reins de la considérablement amortis les reins de la considérablement de la considerablement de la considérablement de la considérablement de la co ment amorti; les points pressés parcourert un certain chemin arant d'atténuer la settement d'atténuer la vitesse du corps choquant et la pression est ainsi moindre à chaque : ble qu'il l'est dans le choc contre un corps pen élastique. Dans les ronlettes d'une soule auss. ronlettes d'une seule pièce, le diamètre intérieur de la hoile aug mente rapidement, par le diamètre intérieur de la hoile aug mente rapidement par suite des mêmes chocs, elle se déforme et la roulette bientêt par suite des mêmes chocs, elle se déforme et

la roulette bientôt ne tourne plus régulièrement.

Les roues sont composées de trois parties distincles, le moyell, la couronne, composée de jantes, et les rais. Ceux-ci sont assent

blés avec les jantes et le moyeu et dans ces deux assemblages ainsi disposés, l'élasticité du système est plus grande que celle d'un plateau qui aurait le même diamètre. Les rais forment une surface conique et cette disposition offre deux avantages; d'abord elle augmente la résistance latérale de la rone contre les obstacles et <sup>co</sup>ntre les ornières qui la pressent du dehors en dedans : en effet, tous les rais étant reliés par la couronne que forment les jantes, se tronvent solidaires les uns des autres et augmentent la résistance de la roue; ils se comportent comme autant de ressorts sur lesquels se répartit l'effort qui presse en un point quelconque des lantes ; l'un d'eux ne peut bouger sans que tous les autres lui prêtent leur assistance, et par suite tous font effort à la fois pour résister à la déformation de la roue; autrement, si tous les rais étaient dans le même plan, plusieurs d'entre eux pourraient être forcés sans que les autres s'y opposassent et la roue pourrait être brisée suivant l'un de ses diamêtres; il n'y aurait que la force du bois en travers de deux portions de la jante pour s'opposer à cette rupture.

Cette disposition des rais inclinés est surtout favorable pour s'opposer à la dislocation, parce que le rais est pressé dans le moyeu toujours par la même surface un rais vertical le ser ait tantôt dans un sens et tantôt dans l'autre, et cette circonstance est la plus défavorable à la conservation des assemblages et pour s'opposer à ce que la roue fit chapelet.

La disposition inclinée des rais augmente aussi la résistance de la roue aux pressio ns latérales, qui ont lieu contre les jantes de la part des obstacles que le chemin présente, et il se passe là un fait analogue à celni qu'offre une feuille de papier qui, déployée, n'est douée d'aucune résistance, mais qui, une fois roulée en cône, en présente une incomparablement plus grande. En second lieu, cette forme rend le système plus flexible, et par suite augmente sa résistance contre les chocs de l'essieu; cette flexibilité modère donc paction des chocs brusques, mais aussi elle augmente un peu l'effort que nécessite le tirage. Nous avons vu, en effet, que les foues inflexibles facilitent le tirage; mais comme des roues inflexibles ne pomraient offrir aucune durée, il a fallu leur donner une settaine élasticité qui fut capable sentement d'en diminuer les chances de destruction qui proviendraient des chocs de l'essieu-

Pius une roue doit rouler rapidement, plus sont forts les choes qu'elle éprouve à la rencontre des obstacles qu'elle doit franchir et plus doit être grande l'élasticité dont elle est pourvue; c'est ce que l'on a soin de faire pour les voitures de postes.

On a construit des roues où les rais étaient inclinés dans les deux sens, extéricurement et intérieurement; il résultait de cette disposition que les roues n'avaient aucune étasticité; elles pourraient être avantageuses dans le cas où il s'agirait de trainer lentement de grands fardeaux sur des routes bien planes; aussi s'est on servi avec avantage des roues de cette espèce pour le transport des chevaux du sculpteur Coustoux, de Marly à la place de la revolution. Mais pour les voitures du commerce qui doivent marcher avec une certaine rapidité, les efforts latéraux tendent évidemment à arracher les rais à droite et à gauche suivant que la pression s'exerce à gauche ou à droite; il résulterait de là une prompte dislocation du système; aussi a-t-on renoncé à ce système.

Il existe d'autres roues qui ont quelqu'analogie avec celles dont nous venons de parler. Ce sont les roues où les rais sont bien tous inclinés du même côté, mais alternativement, sous deux anglés idifférents; elles ont un peu plus d'élasticité que les précédentes, mais pourtant se disloquent à-peu-près aussi facilement. Les glais avaient adopté ce mode de construction pour les glais avaient adopté de campagne, cependant après la guerre de leur matériel de campagne, cependant après la guerre pagne de 1812 où ils ont été à même d'en reconnaître souvent les inconvénients ils y out complètement renoncé.

L'axe de la fusée étant légèrement renoncé.

L'axe de la fusée étant légèrement incliné, les rais sont un peu redressés quand ils portent sur le sol. Il résulte anssi de là que quand la voiture se trouve sur un plan déversé, le fardeau repose sur la roue la plus basse, dont les rais deviennent à peu-près verticaux; ceux-ci résistent alors dans le sens de leur plus grande force; comme dans ce cas l'élasticité se tronve annulée, il peut arriver que la roue fasse chapelet; mais cela arriverait bieu plus dirigeaient du dehors en dedans; il est facile de voir que plus le fardeau se trouve élevé au-dessus de l'axe de l'essieu, plus pefort sur la roue la plus basse est considérable. Dans le cas d'un plan déversé, si le fardeau était appliqué au-dessous de l'essieu plan déversé, si le fardeau était appliqué au-dessous de l'essieu

les roues devraient être alors disposées en sens inverse, c'est-àdire, offrir à l'extérieur le sommet du cône formé par les rais.

La flexibilité des roues présentant un désavantage dans le tirage, <sup>on</sup> a cherché à l'évaluer et on a trouvé qu'en prenant pour unité le tirage au petit pas, sur un chemin pavé ou pierré, il était 1 1/5 au grand pas, 2 au petit trot, et 5 au grand trot. Cela provient de ce que dans les chocs, l'aplatissement des roues, dù à leur élasticité, est d'autant plus grand que les chocs sont plus considérables par suite du mouvement plus rapide. Du reste, les résultats précédents obtenus avec les roues très-flexibles qu'on a soumises à l'expérience ne se reproduiraient pas avec les roues ordinaires.

On appelle écuanteur l'inclinaison des rais sur le plan extérieur des jantes; daus l'artillerie, on appelle plus particulièrement écuanteur la distance à ce même plan de la partie des rais à leur point d'insertion dans le moyeu.

Dans le système de Gribcauval, l'écuanteur avait 6° d'e dans toutes les roues, de sorte que l'inclinaison des rais et par suite l'élasticité était beaucoup plus grande, pour les petites roues que pour les grandes. Dans le nouveau matériel, l'écuanteur est de 0<sup>m</sup>,080 avant et de 0<sup>m</sup>,090 après le ferrage des roues.

L'écuanteur a l'inconvénient d'écarter le plan des jantes du point d'appui des roues sur l'essieu, de faire porter les rais à faux et de les fatiguer ainsi que leurs mortaises, dans le cas le plus ordinaire, celui où l'essien est horizontal.

Les roues sont ferrées de deux manières, avec des bandes on avec des cercles; le ferrage avec des cercles a l'avantage de conserver l'élasticité de la roue, en augmentant sa solidité, et d'offrir un système moins facilement dislocable; c'est ce mode qui est adopté Pour toutes les roues du nouveau matériel de campague. Dans le matériel de Gribeanval , le ferrage des roues se pratiquait à l'aide de bandes ajustées bout à bont et dont les points de jonction correspondaient au milieu des jantes ; les clous employés pour assujétir ces bandes tendait, par leur forme, à les rapprocher le plus possible, pendant l'opération; mais la dessication du bois finissait toulours par canser un certain jeu entre les pièces adjacentes.

Le moyen est tonjours construit d'une senle pièce, resserrée par des corcons et par des frettes, afin d'empêcher l'écartement des fibres et Pélargissement des fentes on fissures longitudinales, qui s'y manifestent constamment par la dessication du bois. Les rais ayant leurs fibres dans le sens des rayons de la roue, la dessication ne les raccourcit pas sensiblement; il n'en serait pas de même pour les bois non-fibreux, comme le noyer, par exemple, qui change de dimension dans tous les sens. Les rais, qui sont presque tour jours construits en chêne, conservent une longueur invariable. Les jantes ayant leurs fibres dans le centre de la circonférence, restent bien invariables dans leur plus grande longueur, mais elles perdent de leur épaisseur, par la dessication. Les rais demeurant constants, et le moyen ainsi que les jantes diminuant d'épaisseur, il en résulte que les rais tendeut à se désassembler par la dessication de la jante et du moyeu.

Il résulte de la même cause un effet semblable à l'extrémité inférienre des jantes; si nous concevons un polygone inscrit au cercle formé par l'extérieur des jantes, les sommets de ce polygone restent les mêmes, mais les points intérieurs se rapprochent du côté extérieur, chaque jante contracte une forme plus aplatie et la surface extérieure de la jante n'est plus circulaire; il en est de même pour la jante voisine; les jantes adjacentes n'étant plus en contact, il s'établit entre elles ce que l'onnomme un déjour. (fig. 51) Les jantes ne portent plus alors les unes sur les autres que par par les que par par les que par les q seul point et il en résulte que le système peut être très-facilement rompu ou disloqué. Plus le bois que l'on emploie prend de refreit, plus le déjour est considérable; avec le ferrage par bande, on feut remédier, insqu'à un cost de la ferrage par bande. remédier jusqu'à un certain point à ce grave inconvénient; a soin nour cela do traite a soin pour cela de tailler les bois de manière que les jantes au lieu d'être jointives. lieu d'être jointives, laissent entre elles un déjour extérieur, dis que le dessèchement de la laissent entre elles un déjour extérieur, dis que le dessèchement des bois ait pour principal effet de faire paraître en décourse de sois ait pour principal effet de faire paraître en décourse de sois ait pour principal effet de faire proparaître ce déjour extérieur. En effet, le déjour intérieur se pro-faultsant. il an minute duisant, il en résulte alors une séparation complète des jantes adjacentes à la complète des jantes adjacentes à laquelle on remédie de la manière suivante. Les clous qui servent à account de la manière suivante. Les clous qui servent à assujétir les bandes aux jantes ont la tête formée par une pyramiele con apr par une pyramide quadrangulaire, et en ferrant les roues ou appue la tête de cos et ... Postrépuie la tête de ces clous contre la face qui est du côté de l'extré-mité de la bande, contre la face qui est du côté de l'extrémité de la bande, saus toutefois les enfoncer jusqu'au bont. Les roues sont alors convergion a roues sont alors emmagasinées; lorsque l'effet de la dessication a eu lieu, les roues dest les eu lieu, les roues, dont les jantes se trouvent disjointes, sont mises en usage, le propre condition de la dessirance de en usage, le propre poids des voitures achève dans le ronlage de Pousser les clous, la mise en place de ceux-ci resserre alors suffisamment les jantes les unes contre les autres. C'est pour que le rapprochement des bandes puisse avoir lieu qu'on laisse toujours dans le ferrage une petite distance entre deux bandes consécutives; on évite ainsi que les bandes arcboutent les unes contre les autres; cet intervalle n'a pas besoin d'être plus grand que celui dont les jantes doivent se rapprocher.

Quand les roues sont ferrées avec des cercles, on n'a plus le même moyen de resserrer les jantes: il faut donc employer du bois plus sec et il est inutile alors de pratiquer un déjour à l'avance; quand les jantes se sont disjointes, il faut ôter le cercle de la roue, le couper, le resouder, puis recercler la roue. Le cercle procurant plus d'élasticité, comme nous l'avons déjà dit, convient aux roues du matériel de campagne et peut même s'employer pour les roues des affûls de siége, qui cependant ont des bandes ('); les cercles sont bons en général, pour les roues de toutes les voitures qui doivent marcher avec rapidité.

Quand on connaît le retrait du bois on peut calculer le déjour à donner aux jantes de manière que celles-ci joignent sur leur surface entière quand ce bois sera parfaitement sec. En effet, soit fhie et iegj les faces des jantes dans cet, état at étant descendu en eg et bk en ef, ae est parallèle à cm et be à cn, de sorte que l'angle aebest égal à l'angemen du polygone régulier feg etc. dont le nombre de côté est égal à celui des jantes qui forment la couronne. Les triangles aeb , et gce étant semblables , on a le déjour ab est à eg , comme ae, quantité dont se réduit ai, hauteur de l'extrémité de la jante perpendiculairement aux fibres est à ce rayon du cercle circonscrit. Puisque a est très voisin de d, on a de même a'i: cm:: di: ce; de ces deux proportions on tire  $ab:ae::eg:\frac{ce^2}{cm};$  ou bien le déjour est la quantité dont la hauteur des jantes se réduit par la dessication, comme le côté du polygone est au carré du rayon du cercle circonscrit, divisé par le rayon du cercleinscrit. (fig.52) Dans les rones de campagne de Gribeauval, auxquelles on donnait deux lignes de déjour, les jantes loignaient lorsqu'elles s'étaient réduites de 2<sup>h</sup>,4<sup>pt</sup> pour les grandes <sup>to</sup>lles de 6 jantes et de 2<sup>6</sup>, 4<sup>pt</sup> pour celles d'avant-train de 5 jantes.

<sup>(\*)</sup> Elles sont actuellement cerclées comme les autres roues.

ce qui suppose pour le bois donné un retrait de 1/20. Le déjour a l'inconvénient de permettre aux roues de se déformer plus facilement; aussi en général, les roues cerclées sont préférables, elles fatiguent moins les assemblages, roulent mieux et durent plus longtemps. Mais quand on est forcé de construire des roues avec du bois qui n'est pas très-sec, il est préférable d'employer les bandes dans le ferrage, afin de n'avoir pas à recouper les cercles trop fréquemment.

L'expression de l'effort nécessaire au tirage, fait voir qu'il y a de l'avantage à donner à la boite de roue le rayon le plus petit possible. Pour atteindre ce but, on diminue le diamètre des essieux dans les parties où ceux-ci s'engagent dans les roues, et que l'on nomme les fusées.

Comme les essieux sont dans le cas d'une barre appuyée par deux points voisins de ses extrémités et soumise à une pression intermédiaire, il est nécessaire, pour avoir une plus grande résistance avec la même quantité de matière, de donner plus de résistance au corps d'essieu qu'aux fusées et à celles-ci une épaisseur plus grande à l'épaulement qu'aux bouts, c'est-à-dire, de leur donner une forme conique. Cette forme permet d'adopter pour le rayon moyen de la boîte une dimension plus faible et par suite de faciliter le tirage.

Comme il est important que l'essieu appuie sur la boite de roue suivant une grande partie de sa longueur et non par des points isolés, il a fallu combiner cette nouvelle condition à remplir avec la forme conique à conserver aux fusées ; par suite on a dû incliner leur axe, en maintenant horizontale la partie inférieure suivant laquelle la voiture porte sur la roue. Si l'axe de la fusée était la continuation de l'axe du corps d'essieu , la roue tendrait fonjours à glisser le long de la surface conique de cette fusée, et elle viendrait par conséquent appnyer contre la rondelle qui n'est assujétic que par l'esse du bout d'essieu. Il résulterait de là un frottement assez fort pour augmenter notablement le tirage. Dans les essieux de Gribeauval, on a adopté le mode de construction précédent; l'arête inférieure des fusées est le prolongement de l'arête inférieure du corps d'essieu et l'axe de la fusée est incliné par rapport à celui du corps d'essieu. Dans les essieux en fer du nouveau modèle l'arête inférieure est inclinée de façon qu'au petit

bout cette arête est plus abaissée que près de l'épaulement. C'est l'épreuve qu'on fait subir aux essieux, en les soumettant au choc d'un mouton, qui incline cette arête; cette quantité est de 5<sup>mm</sup> mesurée aux trous d'esse.

La forme conique des fusées a encore l'avantage de faciliter la manœuvre du changement de roue. Si cette partie était cylindrique, elle serait beaucoup plus difficile à engager dans la boîte de roue; surtout quand les canonniers sont fatigués par le fardeau qu'ils ont à soutenir, soit en élevant l'essieu, soit en amemant la roue. De plus la graisse dont on a soin d'enduire la partie supérieure des fusées des essieux n'est pas entrainée quand on remet la roue.

La botte de roue a une cavité dans une partie de sa longueur, et la graisse ne peut s'échapper en glissant, à cause du vide où elle se loge dans le tirage; de cette manière les surfaces métalliques en contact sont rendues suflisamment onctueuses pour qu'elles ne soient pas promptement usées.

Dans les essieux nouveaux que l'on a cherché à alléger autant Que possible, on a donné la forme amiucie, non seulement aux fusces, mais encore on a construit en pyramide une partie du corps d'essieu. On a adopté deux essieux différents, l'un pour tous les affats, l'autre pour les arrière-trains des autres voitures de campagne et pour tous les avant-trains. La première condition à remplir était de leur donner une résistance assez grande pour qu'ils ne puissent être faussés, sans toutefois augmenter leur poids Outre mesure. On a construit ces essieux de manière qu'ils fussent doués de la même résistance sur toute l'étendue du corps, et comme les calculs des résistances des matériaux ne sont pas sufhamment rigoureux et nécessitent toujours dans leurs applications, l'introduction de coëfficients déterminés à l'avance par des pothèses particulières, ou a pris le parti de s'occuper d'expéhences directes pour déterminer la forme la plus avantageuse à onner aux essieux. On s'est appnyé pour cela sur un principe réallant des expériences faites sur les bois à Corfou, par monsieur tarles Dupin, et en vertu duquel lorsqu'un corps flexible est Junis à l'action de poids qui ne peuvent le briser, les rayons de ourbure de la flexion obtenue sont en raison inverse des poids Mi l'ont déterminée.

On a appliqué ce principe aux essieux, et l'on a calculé les courbures à leur donner pour les rendre capables de résister également en chaque point, à la pression maximum qu'ils peuvent y supporter. Comme dans les essieux les points d'application ne restent pas constants, on n'a pas dû agir comme si les pressions qui tendent à les fléchir étaient constamment appliquées au milicu du corps d'essieu. Connaissant ces pressions on a pu calculer les flexions et par suite déterminer les courbures à donner aux essieux. On a trouvé, en tenant compte des pressions à l'endroit des deux flasques, deux inflexions symétriques dans le tracé de l'essieu; mais en ne considérant qu'une seule de ces pressions on ne trouve aussi qu'une scule inflexion. Les courbes étant ainsi trouvées on y a substitué, dans le tracé des essieux, les lignes tangentes

qui les enveloppent. Dans les essieux du nouveau matériel, toute la partie comprise entre les deux flasques est un parallèlipipède; mais à partir de ces points, les corps d'essieux sont terminés par des pyramides quadrangulaires auxquelles se rattachent les fusées coniques; de la sorte, on est parvenu à donner aux essieux toute la résistance nécessaire, sans trop augmenter leur poids. Les lignes droites qui en terminent les profils ont du être tracées un peu au-dessus des tangentes réelles, pour obtenir plus de régularité dans les

L'essieu étant construit, on a cherché à augmenter l'indépendance des mouvements latéraux des roues; dans le cas le plus défavorable qui puisse se présenter, celui où l'essieu se trouve constamment chargé en son milieu, il se produit une flexion successive que les secousses verticales, souvent répétées, finissent par rendre sensible, en relevant le bout des essieux. Il est donc convenable de remédier à cet inconvénient ; l'on y parvient, en abaissant les arêtes inférieures des fusées de quelques millimètres audessous de la position horizontale que les secousses accidentelles tendent alors à leur faire regagner. De cette manière, les roues quelque chargées qu'elles soient, se meuvent facilement de droite à gauche, et réciproquement. Cette allée et venue facile des roues, leur permet de franchir aisément, en s'en éloiguant un peu, les obstacles que les routes présentent, et par suite cette disposition diminue le tirage. On peut remarquer que dans les voitures qui roulent le mieux, on entend un petit battement qui résulte des légers chocs alternatifs des roues contre l'épaulement de l'essieu et contre la rondelle du bout; et l'essieu se balançant ainsi, en glissant sur les deux boîtes, les chocs sont beaucoup atténués.

Dans le roulage, ce n'est pas l'arête inférieure de la fusée d'essieu qui frotte contre la boîte de roue; on a vu que l'arête frottante s'élevait sans que jamais le rayon qui y aboutissait put arriver à faire un angle très-grand avec la verticale. Ainsi, lors même que l'on rendrait horizontale l'arête inférieure de la fusée, l'arête frottante ne le serait pas, ce serait la partie frottante de la fusée qu'il faudrait rendre horizontale à l'avance par la construction de l'essieu; il faudrait de plus que cette arêtefut perpendiculaire au plan suivant lequel s'opère la traction; l'on a cherché le plus possible à satisfaire à ces conditions.

En Angleterre, on a construit des essieux dont les arêtes antéricures des fusées étaient en ligne droite; il arrivait par suite de cette construction que les deux roues convergeaient vers le devant de la voiture, sans que la véritable arête frottante fut horizontale. Il résultait de là, que quand les roues s'engageaient dans des ornières, elles tendaient à se tordre l'avant en-dehors et l'arrière en-dedans; aussi a-t-on promptement abandonné ce système vicieux. Il en résultait encore cet autre inconvénient grave, que le poids de la voiture tendant à rapprocher les roues des bouts d'essieu, il y avait un frottement plus considérable sur la rondelle, ce qui augmentait le tirage.

Edgeworth s'étant occupé d'expériences sur la construction la Plus favorable des essieux, a reconnu que sur une plate-forme hotizontale en madriers, le tirage avec essieu à arête inférienre recomme 44 1/2 est à 26 ou : : 5 : 9. Il est évident, d'après ce que lous avons dit, relativement à la manière obtique dont les roues placées sur un essieu semblable s'engagent dans les ornières, que le frottement latéral ent encore augmenté considérablement le feavantage de cet essieu si Edgeworth l'eut éprouvé sur un terman moins résistant.

On a beaucoup pròné un nouvean mode d'essieu proposé par propose par propose constructeurs de voitures, ce sont des essieux tournants, soit d'une seule pièce, soit à deux fusées indépendantes.

Les roues, dans ce système, sont reliées invariablement à l'essien. Les chocs n'étant pas amortis par le mouvement de la roue sur l'essieu, le système est peu solide et par suite inadmissible dans le service de l'artillerie. Pour que l'essieu puisse tourner facilement, il faut qu'il soit horizontal, que les roues soient verticales et que l'essieu ait deux parties arrondies tournant dans des bottes qui l'assujétissent au corps de voiture. De la verticalité des roues, résulte absence d'élasticité. De plus, quand une voiture tourne, la roue extérieure fait beaucoup plus de chemin que la roue intérieure, et elle est forcée de glisser en exerçant un frottement considérable. On a cherché à remédier à ce défaut en construisant des essicux tournants de telle sorte que chaque roue, indépendamment du mouvement imprimé par l'essieu pût tourner autour de celuici, comme autour d'un essieu ordinaire. Un pareil système était très-compliqué; outre cela, le tirage était augmenté, car les cylindres qui tournent dans les boites se trouvaient dans le même cas que les fusées ; et comme leurs diamètres étaient plus grands que ceux des houts de fusées, puisqu'ils étaient plus rapprochés du milieu de l'essieu, il en résulte que le diamètre des surfaces frottantes était plus considérable, que le frottement était plus grand et que le tirage était augmenté.

La seconde espèce d'essien tournant était composée de deux fusées indépendantes, portant chacune leur roue; elles tournaient dans un collet, par une partie cylindrique et portaient à leur extrémite un pivot engagé dans une crapaudine qui servait de second point d'appui; cela faisait deux points frottans au lieu d'un. Les roues étaient bien ainsi indépendantes l'une de l'autre, mais le système était encore plus compliqué que le précédent. La surface eylindrique frottante avait nécessairement un plus grand diamètre que celui de la fusée; par suite déjà le frottement était plus considérable que pour l'essieu ordinaire; et comme il fallait y ajouter encore le frottement du pivot dans sa crapaudine, il résultait de ces deux forces inverses une force résultante appliquée, dans le sens de la plus grande, au point de rotation de la partie cylindrique; cette combinaison augmentait le frottement et par suite le tirage. La considération de ces divers frottements devait suffire pour

faire rejeter ce système d'essieu du service de l'artillerie, quelle que fût la faveur dont il jouissait. Mais Rumfort s'est occupé d'ex-

périences sur les essieux et il a obtenu des résultats qui ne laissent aucun donte sur les avantages des essieux ordinaires. Cet observa-<sup>teur</sup> a employé unevoiture du poids de 1488<sub>k</sub> à laquelle il a adapté successivement quatre espèces d'essieux. Voici le tableau des résultats qu'il a obtenus :

Nature des essieux. Ordinaire Tournant Tournant Ordinaire en fer Valcur (Une route horizontale pavée du tirage (Une route pavée l'égerement imelinée 200 sur Une route très-inclinée en terre 325 en bois. double, simple, (horiz, par dessous.) 2191 180k 245 195 155

On voit d'après ce tableau que l'essieu ordinaire en fer a en constamment l'avantage; il est donc préférable à tous les autres, lorsque les fusées sont convenablement tracées.

Il arrive souvent à la guerre, qu'on ne peut graisser les roues, soit par faute de temps, soit par faute de moyens. Il résulte néces-Sairement de là un plus graud frottement des essieux dans les boites et une usure plus prompte. Il n'en faut pas moins que les voitures marchent; il est d'un haut intérêt de rechercher laquelle des bottes en bronze ou en fonte peu offrir le plus d'avantage en paroil cas. Cette comparaison est d'autant plus nécessaire que les boiles en fonte étant beaucoup plus économiques, semblent devoir mériter la préférence. On a soumis à l'expérience des boites des deux métaux et on a reconnu que tant que les roues ont été graissées le tirage a été sensiblement le même ; mais dès que la graisse a été enlevée, le frottement de l'essien en fer contre la boite de fonte l'a rapidement détériorée en augmentant son diamètre, tandis que la boite en bronze a très-peu souffert. Il y a donc avantage à adopter cette dernière malgré la différence de

Comme les anciens essieux en bois de l'artillerie, que l'on a abandonnés avec raison, étaient néanmoins prônés par plusicars tenrs d'ouvrages publiés pour en réclamer une nouvelle adopon a dû les soumettre à des expériences comparatives avec s essieux en fer et voici les résultats qu'on a obtenus.

EFFORTS NÉCESSAIRES AU TIRAGE.

| lo.                    |                                                                        | ORTS NECESSAIR                                   | ES AU TIRAGE.              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| de 500 par toise =1/24 | Essieux en bois<br>Essieux en fer<br>Essieux eu bois<br>Essieux en fer | 8 avec graisse,<br>65k<br>56 4/2<br>96 2/3<br>98 | 108k<br>61 2/3<br>162 5/10 |

On voit quelle énorme différence se présente dans les efforts nécessaires au tirage horizontal ou incliné à 1/24, lorsqu'on supprime la graisse pour les essieux en bois et pour les essieux en fer. Cette différence a encore été plus sensible quand on a opéré sur un plan incliné de 6<sup>100</sup> par toise. Dans ce cas , l'effort n'a été augmenté que de 10 k. sur 200 pour l'essieu en fer, mais il a été doublé pour l'essieu en bois. On voit par là que les essieux en bois ne peuvent être employés raisonnablement que dans le cas des voitures extrêmement légères et dont on tient par-dessus tout à ne pas augmenter le noids.

à ne pas augmenter le poids.

Il est encore une question importante à examiner : c'est celle de la longueur à donner aux parties frottantes, c'est-à-dire aux moyeux et aux fusées.

et aux fusées.

A l'époque de l'établissement du système Gribeauval, on admetait que le frottement diminuait lorsqu'on augmentait l'étendue des surfaces frottantes; on pensait en conséquence qu'une grande longueur de moyeu diminuait le tirage; les expériences de Coulomb ont montré que le frottement était indépendant de la surface frottante.

Cependant l'avantage d'un long moyeu, qui est nul tant que l'essieu est horizontal, se fait sentir quand cet essieu est suffisanment incliné. En effet , G étant le centre de gravité du système, si la pesanteur au lieu d'agir suivant Gg perpendiculairement à l'essieu agit suivant une ligne oblique Gg', la résistance du sol au lieu de s'exercer suivant la perpendiculaire R r à l'essieu, agira suivant la perpendiculaire Rr : il en sera de même pour l'autre roue; si la direction Rr' de la résistance passe par un point du moyen, la pression de la boite sur l'essien produira le même frottement en le supposant cylindrique; mais si l'essieu n'est plus horizontal et si la direction Gg" de la pesanteur est suffisamment inclinée sur celui-ci, la direction R r" de la résistance passera en dehors de la boite ; alors la pression au lieu de se répartir sur l'arête inférieure seulement, s'exercera en deux points, en M au gros bout du moyeu inférieurement, et en m au petit bout, vers la partie supérieure; la résistance au petit bout m agissant dans le même sens que la pesanteur, la résistance en M, au gros bout, sera opposée à toutes deux et sera égale à leur somme et par conséquent elle sera plus grande que celle qui résulterait du poids

seul. La différence sera d'autant plus grande que l'essieu sera plus incliné. Les mêmes effets se produiront relativement au Petit bout quand l'essien sera incliné dans l'autre sens. Il y a done sous ce rapport avantage à allonger le moyeu , mais il est superflu de l'allonger jusqu'à la ligne qui joint le centre de Sravité G et le bord de la jante R, parce que quand cette ligne dépasse la verticale la voiture se renverse. (fig. 55).

Pour remplir complètement cette condition il faudraitun moyeu très-long avec lequel on risquerait de ne pouvoir passer dans des chemins étroits. Mais comme on évite nécessairement de placer les voitures dans des positions qui se rapprochent de celle qui produrait le renversement, on peut sans inconvénient tenir la longueur du moyeu au-dessous de cette limite.

Sur les terrains déversés le frottement augmente beaucoup, et plus le moyeu est court plus il y a de circonstances où la décom-Position dont on a parlé arrive. Les longs moyeux n'ont donc quelqu'avantage que dans les terrains déversés; on pourra par conséquent diminuer la longueur des moyeux; mais sans pourtant dépasser certaines limites. Dans les grandes roues de Gribeauval les moyeux ont 48 r° de longueur et 15 r° dans les petites roues d'avant-train. Ces dernières longueurs ont encore paru trop considérables et l'on a cherché dans le nouveau matériel à les diminuer, pour rendre plus facile le passage des voitures dans les défilés, et éviter ainsi des encombrements qui peuvent avoir quel-Quefois les conséquences les plus désastreuses.

En diminuant la longueur des moyeux du nouveau matériel, on n'a pas pu naturellement prévoir tous les cas qui peuvent se présenter sur les champs de bataille où l'on peut tout tenter, et où les obstacles arrêtent peu quels qu'ils soient, et l'on a dû considérer seulement les circonstances qui se présentent dans la marche des Voitures sur les routes ordinaires. Comme elles n'y sont généralehent que très-peu inclinées latéralement et moins encore qu'autrelois, les moyeux ont pu être réduits. On a déterminé leurs such a su Ortent à la position de la voiture lorsqu'elles verse et la position

La position du plan des jantes relativement aux bouts du moyen a position du plan des jantes relativement aux nouis du la fussi une influence sur les dimensions à donner à cette partie, et

son rapprochement du côté du petit bout, par suite de l'écuanteur, permet d'en diminuer la longueur. Considérons en effet, les deux roues à la fois: tant que la direction de la pesanteur et de l'essieu sera telle que la direction de la résistance R r' et S s' exercée au bas de la roue, ne passera pas hors de la boite, le frottement restera indépendant de l'inclinaison, dans l'hypothèse de l'essieu cylindrique. Mais pour une inclinaison plus considérable, la direction S s" de la résistance du côté de la roue la plus élevée passera en dehors du petit bout et donnera lieu, d'un côté, à des pressions plus considérables; mais dans cette position la verticale G g'' du centre de gravité passant plus près de la jante la plus basse, la plus élevée supportera une moins grande partie du poids de la voiture ; l'accroissement de frottement qui a lieu de ce côté devient donc moins important; et ainsi, l'inconvénient d'un moyen court se trouve beaucoup diminué quand le plan de la jante est plus près du petit bout que du gros bout.

Telles sont les considérations qui ont déterminé les dimensions que l'on a adoptées pour les roues et les essieux du nouveau matériel, et qui se trouvent ainsi combinées de manière à donner les meilleurs résultats possibles. Tout ce que nous venons de voir n'a lieu que dans le cas où les voitures sont sensées marcher sur des terrains accidentés, et nous avons vu que s'il s'agit du roulage sur des chemins de fer, par exemple, il y a telle disposition qui devient avantageuse, tandis qu'elle offre de graves inconvénients dans le cas des routes ordinaires. Telle est l'inflexibilité des roues qui, dans le cas d'un chemin de fer, peut favoriser le tirage, tandis qu'elle l'entrave sur les routes ordinaires.

Après avoir examiné l'effort du tirage d'une voiture dans le cas où sa direction est horizontale, considérons le cas où le plan sur lequel s'effectue le roulage est horizontal, tandis que la ligne de traction fait un angle  $\varphi$  avec ce plan; dans ce cas, la force de traction se décompose en deux forces, l'une horizontale, qui traction se décompose en deux forces par la voiture verticale qui tend à diminuer la pression P exercée par la voiture sur les boites de roues. x étant toujours l'expression du tirage, P se trouve diminué de x sin  $\varphi$ ; la force horizontale est alors x cos  $\varphi$ .

P'dont l'essieu est chargé; comme nous avons dans le cas où la traction est horizontale

$$x' = \frac{P'fr}{\sqrt{R^2 - f^2 r^2}},$$

et

$$T = \frac{x'}{P'} = \frac{fr}{\sqrt{R^2 - f^2 r^2}}$$

Dans le cas qui nous occupe nous aurons

$$T = \frac{x \cos \varphi}{P - x \sin \varphi},$$

reportant cette valeur de T dans la relation  $T = \frac{I^r}{\sqrt{R_2 - f_2^2 r^2}}$  nous aurons,

$$\frac{x\cos\varphi}{P-x\sin\varphi}\frac{fr}{\sqrt{R^2-f^2r^2}},$$

de là on tire d'où

$$x \cos \varphi, \sqrt{\mathbf{R}^{2} - f^{2} r^{2}} + xfr \sin \varphi = \mathbf{P}fr$$

$$x = \frac{\mathbf{P}fr}{\cos \varphi \sqrt{\mathbf{R}^{2} - f^{2} r^{2}} + fr \sin \varphi}$$

Telle est l'expression du tirage théorique quand la force de traction n'agit plus parallèlement au sol sur lequel les roues se

On peut arriver également à cette valeur par la deuxième méthode que nous avons déjà suivie pour le tirage horizontal, c'està-dire en cherchant le moment de la pression de l'essieu sur la botte et en l'égalant au moment de l'effort nécessaire pour faire lourner la roue le frottement sur la boîte est :

$$f\sqrt{(P-x\sin\varphi)^2+x^2\cos^2\varphi} = f\sqrt{P^2+x^2-2Px\sin\varphi}$$

et agit à la distance r du centre de rotation ; la résistance du sol, by le tirage horizontal qui le surmonte, est égal à  $x\cos \varphi$  et agit la distance R du centre de rotation nous avons donc

$$R x \cos \varphi = fr \sqrt{P^2 + x^2 - 2Px \sin \varphi}.$$

devant les deux nombres au carré nous avons

$$R^2 x^2 \cos^2 \varphi = f^2 r^2 P^2 + f^2 r^2 x^2 - 2 f^2 r^2 Px \sin \varphi$$

ou bien

$$x^{2}$$
 R<sup>2</sup> cos<sup>2</sup> $\varphi$  -  $f^{2}$   $r^{2}$  + 2  $f^{2}$   $r^{2}$  P sin  $\varphi$   $x=f^{2}$   $r^{2}$  P<sup>2</sup>.

En résolvant cette équation du second degré on arrive à une valeur de x qui est la même que celle que nous avons trouvée plus bant.

On peut trouver l'angle de traction qui 'nécessiterait l'effort minimum ; il faut pour cela différencier la valeur de x par rapport à  $\varphi$  et égaler la différentielle trouvée à zéro. Or, comme on a

$$x = \frac{P fr}{\cos \varphi \sqrt{R^2 - f^2 r^2 + fr \sin \varphi}}$$

Le tirage sera un minimum pour lavaleur de  $\varphi$  donnée par l'expression.

$$\frac{d \left(\cos \varphi \sqrt{\mathbf{R}^2 - f^2 r^2} - fr \sin \varphi\right)}{d \varphi} = 2.$$

Effectuant cette différenciation il vient

$$-\sin\varphi\sqrt{R^2-\int_0^2 r^2}+\int r\cos\varphi=0$$

d'où l'on tire

$$\frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} \text{ ou tang } \varphi = \frac{fr}{\sqrt{R - f^2 r^2}},$$

L'angle de tirage maximum sera évidemment donné à priori par  $\varphi=90^\circ$ , car dans ce cas on aurait x=P. En considérant l'équation  $\frac{r}{x}=\frac{fr}{\sqrt{R^2-f^2r^2}}$ , on voit que dans le cas où le frottement serait assez grand pour qu'on ait  $\sqrt{R^2-f^2r^2}$  égal à fr ou plus petit, ce qui donnerait tang  $\varphi=ou>4$ . et par suité $\xi =ou<\frac{r}{\sqrt{2}}$ , il y aurait plus d'avantage à porter le fardeau qu'à le trainer; mais alors les voitures ne doivent pas être employées; cela ne peut avoir lieu que dans les passages abruptes des montagnes.

Ce que nous venons de voir est relatif au tirage théorique; acmellement nous allons considérer ce qui se passe dans la pratique. On a déjà dit qu'Edgeworth, en faisant des expériences sur des voitures très-bien conditionnées et sur des routes de la meilleure construction, avait trouvé que le tirage pratique était égal à cinq fois le tirage théorique. Cette différence qui varie avec la nature des routes était due à la flexibilité des roues et aux obstacles que les rontes présentent. Pour généraliser, représentons par n le rapport du tirage pratique T au tirage théorique T, de sorte que  $u_{00}$  avons

$$T=n\;T=\frac{\mathit{nfr}}{\sqrt{R^2-f^2\;r^2}}\cdot$$

L'introduction de ce rapport modifie la valeur de x et de tang  $\hat{\gamma}$  qui deviennent alors

$$x = \frac{nPfr}{\cos \varphi \sqrt{R^2 - f^2 r^2} + nfr \sin \varphi}$$

$$\tan \varphi = \frac{nfr}{R^2 - f^2 r^2}$$

Comme on a en général f < 1, et r < R, le terme  $f^*r^*$  est assez petit pour être négligé et alors  $\sqrt{R^3 - f^*r^2}$  devient sensiblement égal à  $\sqrt[4]{R^2}$ ; par suite

tang 
$$\varphi = \frac{nfr}{R}$$
.

Ceci étant établi, connaissant les valeurs de R et de r et considérant nf comme le rapport du frottement à la pression, on peut chercher la valeur de l'angle de traction minimum dans les différentes circonstances qui peuvent se présenter.

Le rapport  $\frac{R}{r}$  varie nécessairement suivant les voitures dont il s'agit. Dans les affiits anglais de campagne, pour le calibre de 6, par exemple, on a  $\frac{R}{r}=28$ . Pour les voitures de campagne de Gribeauval il est égal à 24 et dans celles du nouveau matériel à 25 1/2 seulement. Pour les avant-trains de Gribeauval  $\frac{R}{r}=49$ .

Voici les angles de traction minimum calculés pour le système de roues auxquels ces valeurs de  $\frac{R}{r}$  ont rapport, et dans les différentes circonstances qui peuvent faire varier la quantité nf.

$$\frac{R}{r}$$
 = 28 24 20 48 40

by the detraction minimum dans let the den f = 5ce qui a lieu pour une issure qui se meut sur une route indee en 1,24

et

6°.9' 7°.10' 8°.58' 9°.56' 17°.27

A ngle de traction minimum dans le ( cas de nf == 2 sur les routes mauvai-ses et rendues humides par la pluie. -id. - dans le cas de n f= 1,8 sur une pelouse très unie -id .- dans le cas de nf - 0,8 sur

4°.5' 4°.46' 5°.44' 6°.22' 11°.32' 5°.42' 4°.47' 5°.9' 5°.44' 10°.22' 1°.39' 1°.54' 2°.18' 2°.32' 4°.35'

un terrain très-ferme Ce tableau fait voir que généralement à mesure que le rapport Rdiminue, l'angle de traction minimum augmente et qu'il ne faut pas tirer les voitures dans une direction parallèle au terrain sur lequel elles se meuvent. Cela résulte de la décomposition de la force de traction dont une partie se trouve employée à diminuer la pression qu'exerce l'essieu de la voiture. Cette diminution de poids est représentée par  $x \sin \varphi$  et la force qui tire le système l'est par  $x\cos\varphi$ ; or à partir des petits angles, le sinus croît beaucoup plus rapidement que le cosinus, et il en résulte que la diminution de la composante horizontale est plus que compensée par la diminution dans la pression verticale.

En général, sur des terrains très-unis, l'angle de traction le plus favorable est de 2° environ pour les voitures du nouveau matériel et de 3° à 7° pour les voitures de Gribeauval.

Il peut du reste arriver que le rapport nf devienne très-grand ainsi en appliquant le calcul aux voitures de l'artillerie Prussienne, on trouve que lorsque les roues s'engagent dans des ornières de 20 à 22 centimètres de profondeur nf=5; dans des ornières de 55° nf devient égal à 15 et enfin dans des ornières de  $44^{\circ}$  nf=24 $^{\circ}$  Mais quand les routes sont sillonnées d'ornières trop profondes, la voiture ne peut plus être considérée comme roulant sur un plan

Considérons le tirage, lorsqu'il a lieu sur un plan incliné; supposons d'abord que l'effort du tirage soit exercé parallèlement à ce plan ; il devra non-seulement faire avancer la voiture, mais encore la faire monter sur le plan incliné , soit † l'inclinaison de ce plan, P étant le poids de la voiture et p celui des roues , P  $\dagger p$  est alors le poids du système entier.

La composante du poids parallèlement au terrain sera P cos  $_{\phi}$  ; la valeur de x que nous avons trouvée, pour ce cas du mouvement sur le terrain horizontal, doit être diminuée de la composante parallèle au terrain du système et se réduira à  $x-(\mathbf{P}+p)\sin\varphi.(\mathbf{fig.55})$ . En égalant le moment de cette résultante, par rapport au centre

de rotation, au moment du frottement sur la botte de roue, on aura la relation,  $\{x-(P+p) \sin \psi\} R=fr\sqrt{P^2\cos_{\perp}^2 \varphi+x^2 \sin^2 \varphi}$ , puisque P cos  $\varphi$  et  $x \sin \varphi$  sont les deux pressions qui agissent sur la botte de roue; cette équation revient à

 $\begin{array}{l} \mathbb{R}^{2}x^{2}-2\;(\mathbb{P}+p)\;\mathbb{R}\;x\;\sin\;\psi+(\mathbb{P}+p)^{2}\;\mathbb{R}^{3}\sin^{2}\psi=f^{3}\;r^{3}\,\{\mathbb{P}^{2}\cos^{2}\;\phi+x^{2}\;\sin^{2}\psi\},\\ \text{ou bien}: \end{array}$ 

 $x^{4}R^{2}-f^{2}r^{2}\sin^{2}t^{2}-2(P+p)R\sin\psi x=f^{2}r^{2}P^{2}\cos^{4}t^{2}-(P+p)^{2}R^{4}\sin^{2}t^{2}$  En résolvant cette équation on arrive à

 $x = \frac{(P+p)R\sin\psi + \sqrt{(P+p)_{z}^{2}R^{2}\sin^{2}\psi + \left\{f^{2}r_{z}\cos^{2}\psi P^{2} - R_{z}(P+p)_{z}\sin_{z}\psi\right\}}R^{2} - f^{2}r^{2}\sin^{2}\psi}}{R^{2} - f^{2}r^{2}\sin^{2}\psi}$ 

Considérons le cas le plus général , celui où le tirage n'est pas parallèle au sol , et soit  $\varphi$  l'inclinaison par rapport à l'horizon ; on aura généralement  $\varphi > \psi$ , et  $\varphi = \psi$  pour la valeur de l'angle du tirage avec l'horizontale.

L'équation des moments de la résistance et du frottement sur la boite, pris par rapport au centre de rotation; doit être modiliée comme dans le cas précédent et cette équation qui était

 $\{x\cos(\varphi-\psi)-(P+p)\sin\varphi\} R = fr\sqrt{P_2\cos^2\varphi+(x-P\sin\varphi)^2} = fr\sqrt{P_2+x_2-2Px\sin\varphi}.$ 

En résolvant cette équation du second degré, on arrive à la valeur suivante de x :

Dans les cas ordinaires de la pratique, r est beaucoup plus petit que R alors fr est très-petit par rapport à R; les angles  $\varphi$  et  $\varphi$  ne sont jamais grands, puisque l'inclinaison des routes ne délasse par 1/24. On peut donc négliger les carrés de r et fr et des sinus des angles , il vient ainsi

$$x = \frac{(P+p) R^2 \cos(\varphi - \psi) \sin \psi + R/r P \cos(\varphi - \psi)}{\cos^2(\varphi - \psi) R^2},$$

aleur qui se réduit à

$$x = \frac{R(P+p)\sin\psi + fr P}{R\cos(\varphi - \psi)}$$

Cette dernière expression est suffisamment approchée pour les cas ordinaires de la pratique; on voit que le minimum de traction aura lieu quand cos (p-p) sera un maximum ou que p-p.

Lorsque le terrain sur lequel se meuvent les voitures est parsemé d'obstacles ou d'ornières, on ne peut mesurer directement ture, mais on peut évaluer cet angle d'une manière assez approximative quand on connaît le rapport du tirage théorique sur un plan horizontal résistant, au tirage qui est mesuré dans les expériences faites sur le terrain accidenté; on peut ainsi revenir à la valeur de l'angle d'inclinaison qui a dû donner le tirage observé. Connaissant cette valeur de  $\phi$  on peut la reporter dans la valeur de x et déterminer ensuite la valeur la plus favorable à donner à q ou à l'angle que doivent faire les traits.

Nous avons trouvé:

$$x = \frac{P/r}{\sqrt{R^2 - f^2 r^2}}$$
 pour le tirage théorique

et

$$x = \frac{nPfr}{\sqrt{R^2 - f^3 r^2}}$$
 pour le tirage pratique

observé. Comme on peut négliger le terme f-r2 qui est très-petit par rapport à R² on a  $x = \frac{n^2 fr}{R} \cdot \Pi$  en résulte, que dans les routes conpées d'ornières, les roues sont dans le même cas que si elles marchaient sur un plan incliné dont l'angle d'inclinaison serait  $\psi$ et pour lequel on aurait

$$\frac{\mathbf{R}(\mathbf{P}+p)\sin\psi+fr\mathbf{P}}{\mathbf{R}\cos\left(\mathbf{P}-\psi\right)}=\frac{nfr\mathbf{P}}{\mathbf{R}},$$

de là on tire

$$R(P+p)\sin\psi + frP = nfrP\cos(\varphi - \psi)$$

ou bien

$$R(P+p)\sin\psi = frP\{n\cos(\varphi-\psi)-1\}$$

et comme dans le cas des minimum de tirage on a  $\varphi = \psi$ , il vient :

$$R(P+p)\sin^{\phi}=frP(n-1)$$

011

$$\sin \psi = \frac{\int r P(n-1)}{R(P+p)} = \sin \varphi$$

Telle est la formule qui dans le cas général donne l'angle de traction le plus favorable. Nous n'avons pas suivi pour y arriver la marche ordinaire qui eût consisté à différencier par rapport à  $\phi$  la valeur de x, qui est dans ce cas-ci extrêmement compliquée, et cela parce que  $\psi$  varie à chaque instant. Nous avons comparé le tirage observé au tirage connu sur un chemin déterminé à l'avance et nous en avons déduit la valeur de l'angle  $\psi$  capable de faire passer ce tirage connu à la valeur observée directement. Cette valeur de  $\psi$  a été ensuite reportée dans la valeur de x qui nous a fourni alors la valeur la plus favorable pour l'angle de traction.

En opérant de cette manière on est arrivé aux résultats suivants pour les avant-trains du nouveau matériel de campagne.

Il a donc été convenable d'adopter pour l'angle d'inclinaison des traits, 6°12' puisque cet angle convient au cas de tirage le plus défavorable.

Pour les voitures d'artillerie de siége on a obtenu les résultats :

L'angle de la moindre traction est comme on voit plus petit que l'our les voitures de campagne. Ce qu'il y a de mieux à faire pour l'artillerie de siège, c'est de prendre une moyenne générale des lagles de traction relatifs aux différents cas qui peuvent se présenter et de l'adopter.

Nous avons supposé que le rapport n entre le tirage théorique de le tirage pratique était dû aux accidents du terrain. Il y a une la tirage pratique était dû aux accidents du terrain. Il y a une la tirage pratique était dû aux accidents du terrain. Il y a une la tirage pratique était dû aux accidents du terrain. Il y a une la tirage pratique de la la la tirage pratique et la tirage pratique et la tirage pratique du poids appliquée sur l'essieu. On peut chercher les autres du poids appliquée sur l'essieu. On peut chercher les autres du poids appliquée sur l'essieu. On peut chercher les autres de la chercher le

gles de traction minimum en tenant compte à part, du ploiement que la roue peut contracter. Ainsi dans le cas d'un terrain ferme et horizontal pour lequel nf=0,75, et n=5,75 (f étant égal à 0,2) on peut admettre avec beaucoup de probabilité, qu'à l'élasticité de la roue est due la plus grande partie de ce facteur et que cette partie est 5. L'angle dù à n=5 devient un peu différent de celui que nous avons trouvé plus haut ; ainsi pour l'artillerie de siège q devient égal à 6° ou 6° 1/2 et de même pour l'artillerie de campagne cet angle de traction minimum se trouve por té à 7º ou 8°. Ce sont ces deux valeurs de  $\varphi$  qu'il vaut mieux admettre dans la construction des voitures.

Ces considérations sur le tirage peuvent aider à résondre une autre question assez importante qui est celle de la hauteur la plus avantageuse à donner aux roues. L'essieu doit, comme nous l'avons déjà dit, conserver sa forme dans tous les cas qui peuvent se présenter et ne pas se fausser. Son rayon r est donc déterminé de manière à ce que la résistance nécessaire soit obtenue avec les dimensions les plus petites possibles. Il n'en est pas de même de R, parce que pour le même service on peut employer plusieurs roues différentes. Il doit nécessairement exister une valeur de R qui soit la plus avantageuse possible et c'est cette valeur de R qu'il est important de rechercher.

Au premier abord on pourrait croire que plus la valeur de R est grande, plus elle est avantageuse; mais en augmentant R on augmente le poids de la roue et comme ce poids entre dans l'expression du tirage, celui-ci augmente nécessairement avec le poids des roues. Or, ce poids p des roues augmente comme le carré de R, et l'effort à produire ne diminuant que comme la première puissance, il y a évidemment une limite au-delà de laquelle une augmentation de R ne peut être que défavorable. Pour obtenir la valeur la plus avantageuse , il faut différencier la valeur de x par rapport à R supposé variable , égaler la différentielle à zéro et en déduire la valeur de R pour laquelle x est un minimum. Nous avons en appliquant le tirage théorique au tirage pratique:

 $x = \frac{R(P+p)\sin\psi + nfrP}{R\cos(z-\psi)}.$ 

Mais p est fonction de R $^{*}$  et proportionnel à P $\,;\,$  nous le repré-

senterons donc par KPR2 et nous aurons ainsi la nouvelle valeur

$$x = \frac{P\{(4 + KR^2)R\sin\phi + nfr\}}{R\cos(\phi - \phi)}$$

Cette valeur de x devient un maximum en même temps que  $(\widehat{l}_+ K R^a) \sin \phi + \frac{nfr}{R}$ . Différenciant donc cette expression , nous avons (2 KR sin  $\phi = \frac{nfr}{R^3}$ ) dR qui égalé à zéro devient 2 KR sin  $\phi = \frac{nfr}{R^3} = c_5$ de là on tire

$$R^3 = \frac{nfr}{2 \operatorname{K} \sin \psi}$$

Et en faisant n-5 pour le cas des mauvais passages nous aurons

$$R^3 = \frac{3fr}{2 \text{ K sin } \psi}$$

Le rayon de roue le plus convenable auquel on arrive par cette  $^{\rm ln\acute{e}thode}$  , est égal à  $0^{\rm m},75$  et diffère très-peu des roues de campagne en usage.

Quand il s'agit de voitures destinées à porter des fardeaux, la Valeur de R peut être différente. Pour les voitures qui accompaguent les batteries, ou pourrait donner aux roues un poids inféricur à 200k. Les roues de derrière de Gribeauval sont en général bien disposées, on pourrait pourtant les augmenter un peu. Quand des voitures ne doivent rouler que sur des terrains bien résistants , comme les triqueballes qui ne servent que sur le pavé des villes et dans les terrains unis des arsenaux, il y a de l'avantage augmenter le rayon des roues. Pour le matériel de siége qui beut aussi rouler sur les routes ordinaires, R doit être moindre Pour les triqueballes, mais plus grand que pour le matériel

Voici les diamètres les plus favorables calculés pour les roucs rant-tra in du nonveau matériel de campagne :

Sur un terrain très-ferme . . . . . . . .

Dans les terres labourées . . . . . . 0, 97.

our les voitures de siége roulant sur une plate-forme, le dia-<sup>tfre</sup>≈5<sup>m</sup>,00.

on a fait en Angleterre des expériences nombreuses pour trou-

ver l'expression du tirage, et à l'aide de ces expériences, on en a déduit une formule empirique qui en représente les résultats.

On a pour cela employé un charriot vide du poids de 1016kil que l'on a chargé successivement de poids plus forts; on a obtenu ainsi:

| EFFORTS DE TIRAGE |
|-------------------|
| 45kil,2           |
| 55, 5             |
| 47, 0             |
| 63, 5             |
|                   |

Appelant T le tirage exprimé en kilogrammes on a trouvé les deux formules suivantes ; la première

$$T = \frac{P+p}{95} + \frac{P}{40} + \frac{5}{2} \text{ CV},$$

est relative au terrain horizontal; C exprime un certain coëflicient et V la vîtesse du système ou du cheval qui le traine.

La deuxième qui est relative aux terrains inclinés est

$$T = \frac{P+p}{95} + \frac{P}{40} + \frac{3}{2} \frac{CV + h}{l} (P+p),$$

Suivant que la voiture monte ou descend,  $\frac{h}{l}$  qui représente l'in-

clinaison du terrain, doit avoir le signe positif ou négatif.

V, vitesse du cheval est ordinairement égale à 4<sup>m</sup>,45 par se conde. Quant à C on a trouvé qu'il devait avoir unevaleur variable: sur le terrain soit pavé, soit revêtu de madriers, C=2, sur une route bien faite en pierres tassées et par un temps sec C = 5, sur une route converte de poussière C=8. Cela prouve qu'il y a un grand avantage à nettoyer le chemin que doit parcourir une voiture. Sur une route couverte de boue C=10; sur une route en pe tits cailloux nouvellement chargée, C=13; enfin sur une route semblable, couverte de boue, C=52.

La valeur du tirage théorique est de beaucoup inférieure à celle que l'on trouve dans la pratique. Il existe pourtant des espèces de routes sur lesquelles les deux résultats se rapprochent beaucoup ; ainsi depnis 2 ans, on a construit à Loudres un chemin payé en blocs de granit parfaitement assemblés et qui conduit de la ville au port de la compaguie des Indes; on a fait des expériences sur le tirage et on a trouvé : 4° qu'un petit cheval Poney, faisant un

effort de  $80k^{ii}$ , pouvait y tirer  $15500k^{ii}$ ;  $2^{o}$  qu'un fort cheval du Poids de  $714k^{ii}$  et faisant un effort de  $160k^{ii}$ , pouvait y trainer  $51000k^{ii}$ , l'un et l'autre avec une vitesse de 4 lieue 6 dixième à l'heure. Il y a, comme on voit, dans cette espèce de route un avanage considérable, et quand le terrain ne cède pas on est à peu près dans les mêmes circonstances que sur les chemins de fer , qui favorisent considérablement le tirage , et le rapprochent alors du tirage théorique.

Le cheval étant le moteur employé le plus généralement pour mouvoir les voitures, il est nécessaire de considérer la manière dont il déploie sa force de traction, parce que la hauteur des Points d'attache des traits à la voiture et l'inclinaison la plus favorable au tirage en dépendent. Nous verrons plus loin que ce principe qui est vrai pour les voitures à deux roues, ne l'est pas

moins pour les voitures à quatre roues.

Le cheval agit sur les traits par l'intermédiaire d'un collier ou d'une bricolle, qui vient appuyer sur son poitrail de manière à ne pas le blesser. Les jambes de devant ne font que soutenir le poids de la partie antérieure du corps et ce sout les jambes de derrière qui impriment l'effort de traction exercé par le cheval; les jambes de devant sont pour cette raison verticales dans le plus grand nombre de cas, et c'est le jarret de derrière qui contribue le plus, par son jeu et par sa force, à l'effort qui porte en avant la voiture à laquelle le cheval est attelé. Quand le jarret est hors de la ligne de tirage, soit en dehors soit en dedans, le tirage est moindre Parce que le jarret peut alors s'infléchir plus facilement. Le cheval de trait doit douc généralement être conformé de manière qu'il ait les jambes antérieures très voisines de la verticale et les jambes de derrière inclinées. Les jambes de derrière ont bien à porter une Partie du poids du corps, mais cette partie est beauconp moindre quepour les jambes dedevant, qui sont beauconp plus rapprochées pied de la verticale passant par le centre de gravité : cela a nême encore lieu quand le cheval est chargé de son cavalier. Il sulte de cette conformation et de cette direction, que dans l'ahant-main le cheval porte le fardeau et ue le tire pas.

Appelous f le rapport du frottement à la pression pour le fer du cheval sur le sol, soient mn, qr les directions des pieds de devant

et de derrière du cheval, lo la direction du collier, mt la direction des traits faisant un angle q avec l'horizon; v et v' les pressions verticales des pieds sur le sol H et H' les efforts horizontaux; b la distance des pieds de devant aux pieds de derrière, a la distance du collier au point d'appui des pieds de devant, c la distance des pieds de devant à la verticale passant par le centre de gravité G, et suivant laquelle agit le poids P du cheval: soit enfin T le tirage exercé par le cheval. (fig. 56.)

Pour déterminer les équations du mouvement de ce système sollicité par plusieurs forces, sans nous occuper du mode d'action musculaire, nous pourrons égaler à zéro les sommes des composantes horizontales et verticales, puis égaler entre eux les moments de rotations inverses par rapport aux pieds de derrière ; on obtient ainsi pour les composantes horizontales

$$T\cos\varphi - H - H, = \circ \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$$

Pour les composantes verticales

$$P + T \sin \varphi - v - v' = \circ \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$$

et enfin pour les moments de rotation

T 
$$(a\cos\varphi - b\sin\varphi) + vb - P(b-c) = o$$
 (3)

Nous avons ainsi un système de trois équations seulement, pour les inconnus II, II', v, v', T. La question est donc indéterminée; cela fient à ce que le mode d'action du cheval n'est pas défini à l'avance et qu'il peut agir différemment, suivant sa conformation. Il faudrait encore deux conditions pour que le problème fut déterminé. (fig. 57.) Nous avons vu que H était peu de chose tant que la ligne des traits ne passe pas en avant des pieds de derrière, on peut donc supposer H tres-petit et se contenter de calculer H+H; si ensuite on connait T pour un angle  $\varphi$  déterminé à l'avance , on aura une quatrième relation et la question sera déterminée.

On parvient facilement à isoler v,v',H+H' et T en supposant que H+H' ne forme qu'une seule inconnue. En effet, en multipliant la deuxième équation par b il vient

$$Pb + Tb \sin \varphi - vb - v'b = 0$$

retranchant celle-ci de la troisième, on aura

nchant celle-ci de la troisieme, on access
$$T (a \cos \varphi - b \sin \varphi) + P c + T b \sin \varphi - v, b = 0,$$

d'où

$$Pc - v'b + Ta\cos\varphi = c,$$

$$v' = \frac{Pc + Ta\cos\varphi}{b} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (4)$$

de la troisième équation on tire immédiatement

$$v = \frac{P(b-c) - T(a\cos\varphi - b\sin\varphi)}{b} \cdot \cdot \cdot \cdot (5)$$

et enfin de la première on tire

$$H+H'=T\cos\alpha$$
.

Plus le terrain est uni et résistant, plus le frottement f est petit, il peut même diminuer au point que les pieds du cheval glissent et que celui-ci ne puisse développer un effort égal à  $\mathbf{H}+\mathbf{H}'$ . C'est ce qui arriverait sur la glace, par exemple, où les chevaux ne peuvent marcher qu'à l'aide de crampons adaptés aux fers. Pour que cela n'ait pas lieu, il faut que l'on ait à la fois H < f v et H' < f v'.

On peut donc prendre pour limite de ces efforts horizontaux  $\mathbf{H} = f \mathbf{v}$  et  $\mathbf{H}' = f \mathbf{v}'$  et par conséquent  $\mathbf{H} + \mathbf{H}' = f (\mathbf{v} + \mathbf{v}')$ . Dans ce cas l'équation  $T=\frac{H+H'}{\cos\varphi}$  devient  $T=f\,\frac{v+v'}{\cos\varphi}$  et donne le plus grand tirage que le cheval est susceptible d'exercer. Au moyen de cette relation la première équation devient ;

$$T\cos\varphi - f(v + v') = c.$$

Multipliant la deuxième par f et l'ajoutant à la première il vient:

d'où

99

$$T\cos\varphi - Pf - Tf\sin = \varphi o$$

$$T = \frac{Pf}{\cos \varphi - f \sin \varphi} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (6)$$

c'est la plus grande valeur du tirage, quand les traits sont nclinés à l'horizon snivant l'angle  $\varphi$ ; le cheval ne peut le dépasser sans glisser.

Il est facile de déterminer de même les valeurs générales de v et de v', en reportant cette valeur de T dans les valeurs de b et v' que nous avons déterminées plus haut ; ces valeurs sont :

$$v = \frac{P(b-c)}{b} - \frac{T(a\cos\varphi - b\sin\varphi)}{b}$$
$$v' = \frac{Pc}{b} + \frac{Ta\cos\varphi}{b};$$

elles deviennent par la substitution de la valeur de T,

between par is substitution de la valeur de T,
$$b = \frac{P}{b} \left\{ (b-c) - \frac{f(a\cos\varphi - b\sin\varphi)}{\cos\varphi - f\sin\varphi} \right\} = \frac{P((b-af)\cos\varphi}{b(\cos\varphi - f\sin\varphi)} - c$$

$$v' = \frac{P}{b} \left\{ c + \frac{a f \cos \varphi}{\cos \varphi - f \sin \varphi} \right\}$$

Par suite, comme H = f v et H' = f v' on a pour les valeurs générales de H et H',

$$\begin{aligned} & \mathbf{H} = & \frac{\mathbf{P} f}{b} \left\{ \frac{(b - af) \cos \varphi}{\cos \varphi - f \sin \varphi} - c \right\}, \\ & \mathbf{H}' = & \frac{\mathbf{P} f}{b} \left\{ c + \frac{af \cos \varphi}{\cos \varphi - f \sin \varphi} \right\}. \end{aligned}$$

Il est intéressant de connaître aussi , le cas où le tirage sera un minimum. D'après la forme même de la valeur de T qui ne contient au numérateur que les constantes P et f, il est clair que ce minimum aura lieu quand le dénominateur  $\cos \varphi - f \sin \varphi$  sera un maximum. Or, cette condition est déterminée par la condition  $\frac{d(\cos \varphi - f \sin \varphi)}{d\varphi} = 0 \text{ ce qui donne} - \sin \varphi - f \cos \varphi = 0 \text{ ou tang } \varphi - f.$ 

Cette direction est comme on voit au-dessous de l'horizon.

Il résulte de ce qui vient d'être dit, qu'on peut déterminer la force de traction d'un cheval quand on sait quelle est la nature du terrain sur lequel il agit: en supposant au cheval un poids moyen P=500td. et l'inclinaison des traits horizontaux, c'est-de dire,  $\varphi$ ==2, on trouve par la formule  $T = \frac{Pc}{\cos \varphi - f \sin \varphi}$  les résultats

| suivans:                                          | FORCE DE TRACTION |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| WATEUR DE f.                                      | MAXIMUM           |
| Sur une plate-forme, ou chemin sec. $\frac{1}{5}$ | 425               |
| Sur le navé                                       |                   |
| Sur le marbre poli                                | 84                |
| Sur la fonte $\frac{4}{6}$                        | 72                |
| Sur le fer $\dots$ $\frac{1}{7}$ $\dots$          | 47.               |
| Sur la glace $\dots \frac{1}{50}$                 | Poffort pourrait  |

Mais sous des directions au-dessus de l'horizou, l'effort pourrait

Si le cheval peut poser les pieds sur un sol raboteux , la résisêtre plus grand. tance qu'il éprouve est toujours assez grande, et l'effort qu'il peut exercer ne dépend plus que de ses forces musculaires.

Après avoir déterminé le maximum d'effort que peut exercer un cheval, relativement au frottement de ses pieds sur le sol, il n'est pas moins important de déterminer ce maximum relativement au cas où le soulèvement est possible.

La troisième équation T  $(a \cos \varphi - b \sin \varphi) + vb - P(b-c) = o$ , n'est pas toujours satisfaite quand  $\varphi$  n'est pas positif, c'est-à-dire, quand la direction des traits n'est pas au-dessus de l'horizontale ; alors v doit être égal à zéro et l'on a

T 
$$(a-b \tan \varphi) \cos \varphi = P(b-c)$$

d'où

T cos 
$$\varphi = \frac{P(b-c)}{a-b \operatorname{tang } \varphi}$$
,

 $d_{ans}$  cette relation ,  $T\,\cos\phi$  est le tirage horizontal. On voit par là que le cheval devra s'allonger, en augmentant ainsi la quantité bau numérateur et diminuant le dénominateur, alors le tirage T  $^{c_{0S}}$   $_{\phi}$  pourra être augmenté jusqu'à ce que l'obstacle soit vaincu.

Connaissant pour un cheval le poids P et les dimensions a, b, c, on peut déterminer, pour les valeurs de T $\cos \phi$ qu'il peut produire sans glisser, les angles  $\varphi$  qu'on peut donner aux traits pour qu'il ne soit pas renversé. On voit par là que les chevaux très-lourds Sont susceptibles d'un grand effort de tirage, tandis que les che-Yaux fins et légers en développent beaucoup moins ; d'ailleurs les chevaux destinés à la selle sont beaucoup plus exercés des pieds de devant, et leurs muscles plus développés, tandis que chez les chevaux de trait, ce sont au contraire les pieds de derrière qui le sont le plus. Aussi quand on fait passer un cheval de trait à la selle, on remarque généralement qu'il est faible du devant.

Voici comparativement les angles d'inclinaison des traits les plus lavorables à l'action du cheval, pour trainer un fardeau sur les espèces de sol relativement auxquelles nous avons donné plus haut les efforts maximums qu'il peu

| Chemin                       |     | - (1( | 11.1 | • |   |  | V. | \LE | UR | LA | PLUS | FAVORABLE | DE | 9 |
|------------------------------|-----|-------|------|---|---|--|----|-----|----|----|------|-----------|----|---|
| Chemin<br>Pavé.              | se  | С     | ٠    | ٠ | ٠ |  |    |     |    |    | 18°  | 20'       |    |   |
| P <sub>avé</sub> .<br>Marbre | •   |       |      |   |   |  |    |     |    |    | 140  | 00        |    |   |
| Marbre<br>Fonte              | 100 | li    |      |   |   |  |    |     |    |    | 110  | 51        |    |   |
|                              |     |       |      |   |   |  |    |     |    |    |      |           |    |   |
|                              |     |       |      |   |   |  |    |     |    |    |      |           |    |   |
| Glace                        |     |       |      |   |   |  |    |     |    |    | 10   | 52'.      |    |   |
|                              |     |       |      |   |   |  |    |     | ·  |    |      | 55        |    |   |

cet angle est comme on voit très-petit quand le frottement est trèspetit lui-même; la force de traction horizontale des chevaux sur les surfaces très-unies serait elle-même très-faible, s'ils étaient attelés suivant la manière ordinaire. Mais quand il s'agit de faire mouvoir des fardeaux sur la neige ou sur la glace, on emploie un autre mode d'attelage; on donne dans ce cas une grande inclinaison aux traits, et on se sert de trainaux très-abaissés et glissants sur le sol. Il résulte de la par suite de la grandeur de l'angle sous lequel le cheval exerce son action , qu'une partie du poids de la voiture est reportée sur le cheval et s'ajoute à l'action de son propre poids. De cette pression plus forte résulte un frottement plus considérable et la possibilité d'une action plus grande sur le fardeau.

Dans certains cas même, il peut y avoir plus d'avantage à porter le fardeau qu'à le trainer, c'est lorsque f est très-petit, comme sur le roc, ou sur la glace, où le cheval ne peut déployer aucune partie de sa force. Mais lorsque le terrain est assez accidenté p<sup>our</sup> que les chevaux puissent développer leur force, sans que leurs pieds glissent, il y a avantage à employer la traction; l'on a alors les valeurs (4), (5), (6) trouvées plus haut, (H et H n'étant plus alors limités par les valeurs de fv et de fv')

Ces valeurs serviront à déterminer en fonction de T les quantités dont on peut désirer la connaissance.

On a fait à Metz en 1816 des expériences sur la force des che vaux et l'on a trouvé que la traction sous l'angle de 6 à 7° est général de 400k<sup>8</sup> et sous 10 à traction sous l'angle de 6 à 7° est gine ralement de 400kil et sous 10 à 12º de 425kil; au-delà de cette in clinaison la composante verticale augmentant beaucoup, les pieds de derrière ne sont plus capables du même effort horizontal et pour 15 à 16°, par exemple, on ne trouve plus que 582k1.

Les équations que nous avons trouvées établissent bien le maximum d'effet dont les chevaux sont susceptibles. Il pourrait arriver qu'en disposant les traits de la manière la plus favorable en théorie, on fatiguât le cheval outre mesure, et qu'on lui ruinât les pieds de derrière; ce ne serait que par expérience qu'on pourrait déter miner l'angle de traction le plus favorable dans la pratique. Il est encore à remarquer que , sur une route inclinée, les pieds

de derrière du cheval sont plus chargés que sur une route horizontale et que quand un cheval attelé porte en ontre un cavalier, la direction des traits doit être modifiée pour tenir compte du poids qu'il porte. Dans l'artillerie Francaise, les porteurs sont plus chargés que les sous-verges; pour éviter cet inconvénient on a proposé d'adapter une sellette an harnais du sous-verge, et d'y placer le porte-manteau du canonnier conducteur, de cette manière ou soulagerait le porteur, en équilibrant un peu les efforts des deux chevaux. Dans le mode de chargement et de harnachement adopté, les deux files de chevaux tirent différemment, aussi dans les pas difficiles on voit que les sous-verges tendent à être soulevés, tandis que les porteurs résistent à cause du poids qu'ils ont à porter.

On a comparé l'usure des fers des chevaux sur les routes à l'usure des bandes ou des cercles de roues d'après le nombre de lieues parcourues par les chevaux de messageries et par les voitures, le temps an bout duquel il faut remplacer la ferrure des chevaux et des roues, et le poids des fers et des bandes ou cercle de roues, avant et après leur service. A ce sujet, on a trouvé en Angleterre qu'en général, un cheval de diligence use sur la route 1 kil. 8 de fer par 100 lieues; une voiture de poste du poids de 2000 kil, n'use dans le même parcours que 2 kil. 4 de fer; or cette voiture est attelée de 4 chevaux, de sorte que l'usure complète de l'attelage est de 7 kil. 2. Les roues usent donc trois fois moins de fer que les pieds des chevaux.

Quand les voitures sont plus lourdes, les chevaux n'usent pas plus de fer, tandis que les roues en usent d'avantage. Ainsi une diligence du poids de 2800 kil. environ, attelée de 4 chevaux, use en considérant à la fois l'attelage et la voiture, 14 kil. 6, quand les voitures sont tirées avec une vitesse de 5 lieues 1/2 à 4 lieues par lieue; quand les voitures sont très-lourdes et ne parcourent que lieue à 1 lieue 1/2 par henre, les chevaux n'usent plus que 1 kil. 5 lar 100 lieues, parce qu'ils posent le pied plus sârement et que par lieue i frottement est moindre; mais les roues usent à-peu-près latut. Ainsi une voiture de 5500 kil. use 5 kil. 5 de fer par chevaux usent trois fois plus de fer que les roues, tandis que cas d'une marche lente, les chevaux et les roues en usent

à-peu-près la même quantité. Une circonstance qui a pu influer sur la différence des résultats précédents, c'est qu'en Angleterre les voitures légères de poste, au lieu d'avoir des roues à bandes plates ont des roues à bandes convexes. Il résulte de cette disposition, que ces roues, lorsqu'elles rencontrent des cailloux, les écartent et passent sans les écraser comme si elles roulaient sur un terrain uni. S'il résulte de cette forme des bandes de roues une moindre usure des roues des voitures, elle produit une plus prompte détérioration des routes.

La réunion du cheval à une voiture produit sur le premier plusieurs effets. Lorsqu'un cheval est attelé à une voiture à deux roues et qu'il lui communique un mouvement en avant, il en résulte un frottement à la partie inférieure des roues qui teud à faire abaisser la partie antérieure; cet effet augmente d'autant la pression exercée sur le sol par les pieds du cheval qui a ainsi à supporter une partie du fardeau à trainer. L'inclinaison de la route produit un effet du même genre. Comme le centre de gravité de la voiture chargée se trouve généralement au-dessus de l'essieu, si la voiture monte, le centre de gravité se rapproche de l'arrière et le cheval est moins chargé; il peut même arriver que le devant de la voiture soit soulevé, et c'est pour contrebalancer cet esset que, dans certaines circonstances, les rouliers se mettent sur les brancards de leurs voitures. Dans les descentes, au contraire, la pression sur le devant tend à surcharger le cheval; c'est là un désavantage des voitures à deux rones qui sera d'autant plus petit que le centre de gravité sera le plus près de l'essieu. Dans les voitures à quatre roues les pressions accidentelles qui s'exercent dans les montées et dans les descentes n'ayant d'autre effet que de reporter un poids plus grand sur les grandes ou sur les petites roues le centre de gravité peut être élevé au-dessus de l'essieu sans grand inconvénient, à moins toutefois d'augmenter, pour la voiture, les chances de verser.

Les relations que nous avons déterminées entre les forces qui agissent sur les voitures à deux roues restent les mêmes dans les voitures à quatre roues , parce que l'avant-train se trouve dans le même cas que s'il était le moteur appliqué à l'arrière-train. Le point de réunion des deux trains peut être placé de différentes manières. Dans l'ancien système d'artillerie il est placé au-dessus

de l'essieu , et la résistance de l'arrière-train tend à faire lever le timon. Cette action est très-grande dans les avant-trains de siége de Gribeauval , où la cheville ouvrière est surhaussée , et le cheval est soulevé dans les montées; dans les descentes, au contraire , l'avant-train pèse sur lui d'une partie de son poids et le fatigue beauconp. Sous ce rapport cet avant-train est vicieux , dès que la voiture ne chemine plus en terrain horizontal ; Gribeauval a un peu corrigé ce défaut dans les avant-trains de campagne en rapprochant de l'essieu le point de réunion des deux trains. Mais cet avant-train du nouveau matériel est combiné de manière que l'arrière-train n'ait pas d'action notable sur le timon et n'exerce pas de pression sur le cheval.

Dans le système de Gribeauval, les chevaux sont attelés à des palonniers qui sont mobiles dans tous les sens, tandis que dans les voitures du nouveau matériel ils le sont à une volée fixe; par suite le cheval en marchant, posant alternativement sur le pied droit et le pied gauche, il en résulte un frottement du collier ou de la bricolle plus fort dans le deuxième cas et qui à la longue peut blesser le cheval. Mais si plusieurs chevaux sont attelés en file à un même palonnier, comme ils ne marchent pas au même pas, cet avantage n'a plus lieu, c'est ce qui arrive pour les chevaux de devant. Cet avantage des palonniers est donc assez borné. Si deux files de chevaux sont attelées à une voléemobile avec palonniers, à moins du plus grand ensemble dans leurs efforts, la voiture ne reçoit que des à coups successifs qui ne pourront pas toujours la faire sortir d'un mauvais pas.

Avec une volée fixe au bout du timon, lorsque les files tirent différemment, le tirage a toujours lieu sur le trait extérieur de la file en arrière, et le trait intérieur de l'autre. La première agit ainsi avec un plus grand bras de levier, et un effort qui ne serait qu'une faible partie de celui de la file la plus avancée peut rétablir l'équilibre. Par suite, les oscillations sont très-faibles et la somme des efforts sur le timon est toujours égale à la somme des actions des chevaux qui tirent.

Généralement lorsqu'on emploie les palomiers, on modifie le moyen d'attache de la volée en la fixant au bout du timon par deux chainettes; de cette manière quand une file tire plus que l'autre son effort tend à rapprocher de l'axe les chainettes de volée. Il

résulte de là que la distance de la direction de l'effort à l'axe de la voitnre diminue d'un côté tandis qu'elle augmente de l'autre et que la position normale des files est moins difficile à rétablir-

Les volées de bout de timon ne doivent donc pas porter de palonniers et ceux-ci ne sont bons qu'aux volées de derrière et lorsqu'un seul cheval agit sur eux. Dans le nouveau modèle, où chaque file est de trois chevaux, les palonniers seraient sans utilité, et comme d'ailleurs ils sont peu solides on ne les a pas adoptés.

Dans le nouveau matériel on a construit les deux trains de manière à ce qu'ils fussent indépendants l'un de l'autre; et pour cela, on ne les a reliés que par un seul point; cela leur a permis de rester unis dans une position quelconque. Il a fallu par suite que le timon fut porté par les chevaux, de manière à ne pas osciller outre mesure; l'on a dû en suspendre le bout au collier des chevaux. Dans le système de Gribeauval, la voiture était disposée de manière à ce que le timon se maintenait horizontal quand la bout che à feu était dans ses encastrements de route. Sur le champ de bataille, c'est-à-dire, quand la pièce était placée dans ses encastrements de tir, on mettait l'affût à la prolongue; les chevaux ayant alors à supporter le timon, ils se trouvaient chargés d'un poids 5 à 6 fois plus grand que dans le système actuellement adopté. Il est vrai que cela n'arrivait que devant l'ennemi; mais comme dans cette position on manœuvrait ordinairement dans des terres labourées, le cheval se trouvait justement dans la circonstance où il avait le plus d'efforts à produire. Il faudrait pour que le timon fut maintenu horizontalement, que le poids de la partie en arrière de l'essien put faire exactement équilibre au poids du timon, ou autrement que le moment de la pression sur la sassoire fut égal an moment du timon pris par rapport à l'axe de l'essieu.

Dans le nouveau système, le timon ne peut être soulevé par la pression de la flèche, qui n'est pas même suffisante pour lui faire tenir la position horizontale, parce qu'elle ne doit pas dépasser 200 kil, pour la facilité de la manœuvre. Les Anglais, pour obtenir l'horizontalité du timon ont rendu plus grand le moment de la pression de l'affût en augmentant la longueur des armons; de cette manière la cheville ouvrière est beaucoup plus en arrière de l'essieu que dans notre nouveau matériel. Mais il en résulte ce grand

inconvénient, que quand les roues rencontrent des obstacles, l'une tend à avancer, et l'autre à reculer et que l'effet transmis au timon l'étant à l'aide d'un grånd bras de levier, le timon ballotte à droîte et à gauche et va frapper les chevaux du côté opposé à l'obstacle. Cet effet peut être assez grand dans les mauvais terrains pour briser les jambes des conducteurs on tuer les chevaux. Pour obtenir l'horizontalité du timon, il n'y a d'autre moyen que de donner deux points d'attache aux deux trains; l'on reviendrait ainsi au système de Gribeauval. On a bien pensé à employer les ressorts pour la suspension du timon, mais comme ils ne pourraient offrir une solidité suflisante on y a pareillement renoncé.

Lorsqu'une voiture n'a que deux roues, rien ne l'empêche de prendre autour de sa position une direction quelconque et de l'avancer dans cette direction par l'action du moteur animé qui la traîne. Il n'en est plus de même lorsque la voiture est à quatre roues. Il y a alors deux essieux, dont la position relative détermine le mouvement possible dans le roulement de la voiture. En effet, chaque roue est obligée de s'avancer perpendiculairement à l'essien, cet essien ne peut donc exécuter qu'un mouvement de rotation autour d'un point quelconque de sa direction; mais si les deux essieux sont lies ensemble d'une manière fixe, le mouvement doit être commun et ne pourra se faire qu'autour de l'intersection commune des directions des essienx. Pour la même position des essieux, chaque point de la voiture décrira un cercle autour de ce Point d'intersection comme centre; le rayon du tournant dépendra par conséquent de l'inclinaison des essieux et il sera le plus court possible quand les deux essieux feront entre eux le plus grand augle que permet la construction de la voiture.

Dans cette position, le point de la voiture le plus éloigné du centre de rotation décrit la plus grande circonférence (le centre peut se trouver facilement par un tracé graphique) et détermine ainsi l'espace minimum dans lequel la voiture peut tourner. Cet espace n'est pas toujours absolument nécessaire, quand le sol n'est. Pas limité par des obstacles verticaux; il suffit alors de considérer la circonférence décrite par les roues et par les pieds des chevaux de derrière, les autres pouvant passer an-delà de cette limite; cela lieu sur une chaussée non bordée d'arbres et n'aurait plus lieu sur une chaussée non bordée d'arbres et n'aurait plus lieu sur une chaussée non bordée d'arbres et n'aurait plus lieu sur une chaussée non bordée d'arbres et n'aurait plus lieu sur une chaussée non bordée d'arbres et n'aurait plus lieu sur une chaussée non bordée d'arbres et n'aurait plus lieu sur une chaussée non bordée d'arbres et n'aurait plus lieu sur une chaussée non bordée d'arbres et n'aurait plus lieu sur une chaussée non bordée d'arbres et n'aurait plus lieu sur une chaussée non bordée d'arbres et n'aurait plus lieu sur une chaussée non bordée d'arbres et n'aurait plus lieu sur une chaussée non bordée d'arbres et n'aurait plus lieu sur une chaussée non bordée d'arbres et n'aurait plus lieu sur une chaussée non bordée d'arbres et n'aurait plus lieu sur une chaussée non bordée derrières et n'aurait plus lieu sur une chaussée non bordée derrières et n'aurait plus lieu sur une chaussée non bordée derrières et n'aurait plus lieu sur une chaussée non bordée derrières et n'aurait plus lieu sur une chaussée non bordée derrières et n'aurait plus lieu sur une chaussée non bordée derrières et n'aurait plus lieu sur une chaussée non bordée derrières et n'aurait plus lieu sur une chaussée non bordée derrières et n'aurait plus lieu sur une chaussée non bordée derrières et n'aurait plus lieu sur une chaussée non bordée derrière et n'aurait plus lieu sur une chaussée nou bordée derrières et n'aurait plus lieu sur la chaus de la cett

On n'aurait pas besoin d'un aussi grand espace si l'on pouvait mouvoir les trains à force de bras, ou par des mouvements successifs d'avant et d'arrière, ainsi que le font les cochers dans des rues souvent étroites; mais on ne doit pas compter sur un pareil moyen à la guerre, avec les longues colonnes de voitures.

L'espace nécessaire au tournant dépend ainsi de la longueur du timon, de la longueur des essieux, de leur écartement et de l'angle du plus grand tournant. Dans une charette dont les brancards sont courts, cet espace dépend de la longueur de l'essieu.

Le corps de voiture moins large des affûts du nouveau matériel, a permis de donner aux roues de devant une hauteur égale à celles de derrière. Gribeauval avait été forcé de prendre pour les affûts une roue d'avant-train moins haute, de cintrer le flasque et de l'élever beaucoup au-dessus de l'essieu, sans obtenir encore un tournant aussi facile que dans le nouveau matériel; le tournant de caisson est plus grand que celni des affûts, et c'était le contraire dans l'autre; cependant les caissons devant suivre les pièces sur le champ de bataille, leur mobilité ne doit pas être moindre.

# Travaux exécutés dans les arsenaux.

Avant de parler des travaux exécutés dans les arsenaux, il est nécessaire de jeter un coup-d'œil rapide sur les divers matériaux qui y sont mis en œuvre, sans toutefois revenir sur leurs propriétés générales, qui sont du ressort des cours spéciaux de chimie et de résistance des matériaux.

Les machines de guerre devant être à la fois très-mobiles et trèssolides, afin de pouvoir résister aux choes violents et réitérés auxquels elles sont soumises, les substances dont elles sont formées ne peuvent être ni molles ni fragiles; elles doivent cependant se laisser travailler avec facilité.

Les métaux et les bois sont les matières dont l'expérience à prescrit l'emploi dans les constructions de l'artillerie. Les premiers, soit purs, soit à l'état d'alliage, joignent à une grande direté et à une grande ténacité à froid, l'avantage de prendre facilement à chaud toutes les formes que leur emploi nécessite. Les sement à chaud toutes les formes que leur emploi nécessite.

conds, en outre de la légèreté qui leur est propre, jouissent d'une élasticité suffisante pour amortir les chocs que reçoivent les machines, sans se déformer sensiblement. Du reste, la pratique ayant fait connaître les propriétés distinctes de ces corps, c'est à la sagacité des constructeurs à déterminer l'espèce et la qualité la plus convenable qu'on doit employer dans chaque cas.

#### Métaux.

La ductilité des métaux varie sensiblement suivant la manière dont on agit sur eux. L'action qu'on leur fait subir pour éprouver leur ductilité peut être exercée par un marteau, par une filière ou par un laminoir. Avec le marteau, le métal n'éprouve qu'une pression violente dans un seul sens; avec la filière, le métal est tout à la fois tendu dans un sens et comprimé de tous les autres côtés à la fois; au laminoir, la compression et l'extension n'ont lieu que dans un seul sens. Il est nécessaire d'examiner les propriétés des métaux, suivant les diverses circonstances, pour juger sainement de leur ductilité. Le tableau suivant des ductilités comparatives des métaux dans les trois cas signalés, feront ressortir la différence de ductilité:

#### ORDRE DE DUCTILITÉ.

| NOMS DES MÉ      | TAU | x. |   |   | AL | MARTE  | AU. | A L | A FILIÈ | RE. | AU | LAMINOIR. |
|------------------|-----|----|---|---|----|--------|-----|-----|---------|-----|----|-----------|
| Plomb<br>Étain   |     |    |   |   |    | 4      |     |     | 8       |     |    | 5         |
| Or .             | ٠   | ٠  | ٠ | ٠ |    | 2      |     |     | 7       |     |    | 4         |
| Zine .           |     |    |   |   |    | 5<br>4 | •   |     | 5<br>6  |     |    | 6         |
| Argent<br>Cuivre |     |    |   |   |    | 5      |     |     | 2       |     |    | 2         |
| Platine          |     |    | • | • | ٠  | 6 7    | ٠   | ٠   | 4       |     |    | 5<br>7    |
| Fer              |     |    |   |   |    | 8      |     | Ċ   | 5       |     |    | 8         |

### Ténacité des métaux.

La ténacité des métaux est une des propriétés les plus importantes à considérer. Cette ténacité consiste dans la force avec laquelle chaque espèce de métal résiste à la rupture. En opérant sur des barreaux de divers métaux de 1 centimètre de côté, on a oblemu les pressions qui peuvent en déterminer la rupture lorsqu'elles agissent dans le sens des fibres des barreaux. Les résultats de l'expérience sont contenus dans le tableau suivant :

Nons des métaux. Pressions nécessaires pour opérer la rupture. 435 kil

On voit qu'il y a un grand avantage à construire en fer les boulons et les pièces qui supportent des efforts dans le sens de leurs fibres.

Quant à l'écrasement des métaux il est produit par des forces extrêmement variables; nous y reviendrons plus loin.

## Emploi des métaux.

Le fer employé à l'état naturel et forgé sert à la construction des canons, des armes portatives, fusils, mousquetons et pistolets. Comme il est doué d'une très-grande ténacité, on peut, pour ces objets, l'employer avec des épaisseurs beaucoup moindres que les autres métaux. Les premiers fusils nommés canons à mains furent d'abord construits en bronze ; mais leur poids était tellement considérable qu'à eux seuls ils suffisaient à la charge d'un homme, et qu'on ne pouvait les tirer qu'en les plaçant sur un soutien solide. Les boulons comme on l'a dit plus haut, les frettes et cordons de roues, qui ont à contenir le moyeu et à empêcher les fibres de se séparer, sont aussi en fer forgé. Le même métal sert à reconvrir le bois, comme dans les plaques de reconvrement des crosses, les bandes de roues, les sous-bandes etc. En résumé de fer forgé sert à relier, fretter et cordonner les pièces qui tendent à se désunir-

Le fer est employé aussi à l'état de fonte à cause de sa dureté, de son peu de valeur à cet état et de la facilité avec laquelle on peut le mouler. La fonte est ainsi adoptée pour la construction des bouches à feu de côte et de la marine, pour la confection des roulettes d'affûts de place et de côtes,etc.,des gros projectiles,comme boulets, obus et bombes; on doit généralement en éviter l'emploi dans les affûts à cause de sa grande fragilité.

On a déjà cité les e xpériences de La Fère, où desaffits de fonte ont été brisés du premier coup, non-seulement par des boulets, mais encore par desobus. Ils ont en outre dans le cas de rupture, le grave inconvénient de se briser du même coup en un graud nombre de fragments, qui agissent comme autant d'éclats de projectile et qui seraient extrêmement meurtriers dans les batteries.

L'acier est adopté pour les parties destinées à supporter de grands frottements, comme les bonts de crosses-lunettes. Les ressorts des armes portatives, et les baguettes de fusils sont pareillement en acier. On peut composer avec l'acier et le fer, me combinaison qui porte le nom d'étoffe et dont l'emploi est avantageux dans certains cas.

Le bronze qui se façonne avec facilité et avec précision est employé à confectionner les boîtes de roue, les écrons de vis de pointage, les globes d'éprouvette et les poulies. Le cuivre pur ne sert guère qu'à former les grains de lumière et des douilles d'écouvillons et de lanternes qui, destinées à toucher fréquemment les poudres, ne pourraient être en fer sans exposer à de graves accidents. On a vu que sous ce rapport le cuivre était le moins dangereux parce qu'il ne pouvait, comme le fer, lancer par le frottement des limailles enflammées, bien qu'il pût comme lui enflammer la poudre par suite d'un choc violent.

La ténacité des métaux employés pour la construction des bouches à feu ne doit pas être estimée à la température ordinaire, puisque celle des bouches à feu peut s'élever beaucoup par le tir, et que la ténacité des métaux diminue à mesure que la température augmente. On n'a pas encore fait d'expériences sur l'in fluence de la température quand il s'agit de la fonte, mais on sait que le bronze, qui est capable de supporter par centimètre carré une pression de 4000kil. à 0°, ne supporte plus que 2000k à 60°, de 2700k à 2800k à 80°, 2600k à 120°, de 2000 à 2100k à 460°, et enfin 4100 à 4500k à la température à laquelle la poudre s'enflamme, ce qui correspond à 240° ou 250° de Réaumur.

Il n'est pas moins important de connaître à l'avance la quantité dont les métaux peuvent s'allouger avant que la rupture ne se manifeste. L'expérience a appris que le bronze peut s'étendre de 1/6 de sa longueur à 0°, de 1/14 à 80° et de 1/17 senlement à 440°. Cette propriété est un très-grand avantage parce qu'elle avertit du moment où le métal cesse d'avoir l'élasticité suffisante pour l'ésister aux pressions qu'il a à supporter et qu'il faut prendre des précautions. La fonte ne présente pas cet avantage, car elle ne

peut s'allonger au plus que de 4/225 avant de se rompre ; cela est la cause des accidents fâcheux, qui résultent fréquemment de l'emploi des bouches à feu en fonte. C'est la même raison qui interdit avec ces mêmes bouches à feu, l'emploi des fortes charges; celles-ci occasionnent promptement des fissures intérieures qui demeurent invisibles à l'œil, mais qui n'en hâtent pas moins la rupture de la bouche à feu. Si le métal était susceptible de se refouler ou de se tasser, cet inconvénient n'aurait plus lieu.

Lorsqu'un métal a été chaussé fortement et qu'on le laisse refroidir le calorique se dégageant, il s'opère un rapprochement entre les molécules; leur arrangement varie souvent beaucoup, suivant que le refroidissement a été prompt ou lent, tranquille ou troublé; les différences peuvent même être visibles à l'œil. De là résultent diverses qualités qu'on peut donner à une même subs tance. Ainsi la fonte employée à confectionner les projectiles varie beaucoup dans ces différents cas, et offre un grain tout à fait dissemblable. Les dimensions mêmes des projectiles changent à cau<sup>se</sup> de la dilatation du métal; s'il se refroidit très-vite, la contraction ne peut pas s'opérer à l'intérieur, s'il se refroidit lentement au contraire , toutes les parties viennent à leurs dimensions primiti ves. Le bronze devient très-ductile et très-sonore par un refroi dissement rapide , mais il n'est pas avantageux de l'employer à cet état pour la construction des bouches à feu. La trempe ne fait éprouver aucun changement à l'or et à l'argent et elle donne à l'acier des qualités précisément opposées à celles qu'elle donne au bronze; il devient aussi beauconp plus dur, mais cassant. Après la trempe de l'acier, ont peut employer le recuit, suivant qu'on veut que ce métal ait une plus ou moins grande dureté. Les bouts de crosses-lunettes sont trempés secs.

Les métanx écrouis ou comprimés fortement sont ordinairement

plus durs, mais aussi plus cassants.

Toutes les fois quele fer est étiré en barres, les fibres sont disposées dans le sens de sa longueur et sa ténacité devient plus grande, aussi emploie-t-on à la confection des boulons du fer de fil étiré dans sa longueur.

Le bronze coulé à une température très-élevée devient plus dur et l'on a remarqué qu'il en est de même aussi lorsqu'il reçoit plusieurs coulées successives. C'est ce qui fait qu'en certains pays, le bronze avant d'être coulé dans les moules, l'est une première fois en lingots.

Enfin , le fer est réellement plus cassant au-dessous de 0° et l'on a observé en Suède qu'à des températures qui allaient à  $55^{\circ}$  au-dessous de  $0^{\circ}$  la fonte ne devenait nullement plus fragile.

La densité du bronze est très variable, bien que sa composition reste constante et fixée à 400 parties de cuivre pour 44 d'étain. La densité du bronze obtenue par des expériences faites à Toulouse a été de 8,7026 tandis qu'elle devait être de 8,6675. Le degré de température auquel se fait la conlée a lui-même une grande influence sur la densité, et dans les mêmes épreuves de Toulouse on a trouvé qu'elle pouvait varier de 8,4400 à 8,6666. Pour calculer le poids d'une bouche à feu, l'on peut employer à la densité moyenne, 8,626.

La densité de la fonte de fer varie dans les forges de 6,958 à 7,106; en preuant la moyenne sur une grande quantité de projectiles on a trouvé 7,052 au lieu de 7,207 qui est la densité de la bonne fonte. Cette différence provient des soufflures ou vides intérieurs que le refroidissement du métal fait naître dans le corps des projectiles; car les petits éclats sans soufflures pesés individuellement donnent les premiers nombres.

Le plomb fondu pur a une densité de 41,558; mais lorsqu'il est coulé en balles cette densité est de 14,180 seulement. Cette différence tient au retrait intérieur occasionné par le refroidissement qui s'opère de la circonférence au centre. On a cherché à y remédier et l'on y est à peu près parvenu en maintenant les moules à balles à une température peu inférieure à celle où le plomb entre en fusion: le refroidissement des couches extérieures étant moins brusque, le vide intérieur ne se manifestait pas; mais comme sa présence u'a réellement pas d'influence sur la justesse du tir, on Deut négliger ces précautions sans aucun inconvénient.

#### Bois.

Plusieurs espèces de bois sont employées aux constructions de partillerie. Le cliène, à cause de sa dureté, de sa force et de sa durée est avantageusement employé pour former des pièces de grande résistance. L'orme peut être employé à défaut de chêne et offre mue résistance suffisante dans le sens de ses fibres, bien qu'il

soit moins dur et d'un moins long service que celui-ci. Le noyer est cassant, peu tenace, et offre des nœuds; mais comme il peut se tailler dans tous les sens, il est précieux pour le bois des armes portatives; si les Russes lui ont substitué le bois blanc c'est parce qu'il sont dépourvus de noyers. Le hêtre est encore moins durable. Le frêne est avantageux pour faire des slèches de voiture et des timons. Le sapin est employé à construire les madriers, les poutrelles des équipages de ponts, et les hanches des chèvres, les planches et le fond des bordages des bateaux et les cosfrets à munitions.

Une règle pratique souvent mise en usage dans le débit de bois en grume, consiste à prendre les côtes dans le rapport de 5 à 7. Cette règle qui est assez bonne dans le cas où le bois doit exercer sa résistance, comme les poutres, par exemple, a été étendue aux constructions d'artillerie; mais on l'a appliquée à tort au tracé des rais, parce qu'elle n'est vraie que dans lecas de la résistance la le rale des bois et non dans celui des résistances longitudin<sup>ales on</sup> verticales.

Les bois ne sont pas dans un état permanent comme les métaux; après s'être formés par la végétation, leur séparation du sol ne les constitue pas en corps stables; les parties liquides s'évaporent d'a bord; les parties tendres et visqueuses se dessèchent et se solidifient; enfin les parties les plus dures se durcissent encore. Ces effette fets qui commencent au moment de la coupe des bois et continuent un plus ou moins grand nombre d'années, suivant la nature de l'essence du bois et les circonstances dans lesquelles il est placé, occasionnent des changements notables dans la forme et dans les dimensions des pièces. Ils durent même jusqu'à la consommation entière du bois.

Il est important d'examiner avec soin la manière dont ils se conduisent et de suivre la marche des effets successifs de la dessication, pour prévenir les inconvénients qui peuvent en résulter. Mais pour y parvenir il est bon de se rendre compte de l'organisation et de la contexture des bois.

Le bois est composé de conches dont les plus anciennes sont au centre ; comme la sève qui entretient la végétation passe toujours par les parties les plus molles de la circonférence, par l'ambier, l'intérieur se durcit ; et si l'on coupe un arbre, la sève s'évapore et le bois se dessèche, mais inégalement dans toutes ses parties. Comme c'est le noyau qui se dessèche le moins rapidement, il en résulte qu'il se manifeste à l'extérieur des fissures qui partent de la circonférence et se dirigent vers le centre. Si une pièce de bois est coupée dans la partie qui avoisine le centre, les différentes sections des conches circulaires qu'elle comporte se dessècheront de manières différentes et la pièce se voilera. Il est nécessaire de faire sécher avec un soin particulier les bois qui doivent fournir des pièces de grandes dimensions et qui ne changent pas de forme.

Il y a de l'avantage à débiter les bois en grume avant leur dessication et à ne les employer que lorsque celle-ci est suffisamment avancée; si les bois en grume conservent leur écorce, les couches extérieures ne peuvent se dessécher aussi rapidement et les fissures sont moins grandes. Quand il s'agit de bois destinés à la <sup>co</sup>nstruction des moyeux il y a de l'avantage à enlever le cœur. De cette manière le bois peut se resserrer plus facilement et le défaut d'obstacle à ce resserrement empêche la formation de fissures considérables. Quand on débite les bois, il est toujours avantageux d'enlever le plateau du cœur, parce qu'alors les plateaux voisins ne sont plus composés de couches aussi hétérogènes; la méthode qui scrait peut-être la meilleure, consisterait à diviser après un an ou deux de coupe les pièces de bois par le milieu , à conserver aux deux parties leur écorce, pour empêcher la différence trop grande de dessication des couches , et à recouvrir les parties extrêmes, en laissant sonmise à toute l'influence de l'air la partie la plus voisine du cœur et le cœur lui-même. Ce bon effet pent être obtenuen plaçant les pièces en recouvrement les unes des antres comme un assemblage de tuiles. (fig. 58) Les parties à l'air se dessechent mieux et plus vite. Il en résulte que le bois éprouve un retrait à peu près égal sur toutes ses parties et ne se voile qu'assez faiblement sans que les fissures s'y manifestent. La présence de ces fissures est bien moins à craindre si l'on ne débite ces bois Wan bout de trois ou quatre ans; elles sont d'ailleurs extrêmehent nuisibles parce que les fibres une fois séparées ne sont plus a pables d'autant de résistance que lorsqu'elles sont unies. En egreules d'autant de résistance que norsqu'enes son. le résistance perpendiculaire à la longueur des bois, est proportionnelle au carré de lenr hauteur; si cette hauteur se tronve partagée par une fissure , la résistance n'est plus proport<sub>ionn</sub>elle qu'à la somme des carrés de ces deux parties de la bauteur, somme qui est beaucoup moindre que le carré de la hauteur totale. Pour éviter ces fissures il faut, autant que possible, se dispenser d'écorcer les bois en grume, à moins que la présence de l'écorce ne puisse les faire pourrir.

Comme les extrémités des pièces de bois se dessèchent plus vite et peuvent se fendre, on les revêt quelquefois d'une couche de résine. Il faut encore éviter les forts courants d'air qui accélerent trop la dessication.

On reconnait facilement combien les effets dont nous venous de parler sont désavantageux pour les assemblages employés dans les constructions d'artillerie. Il commence à se former un certain jeu des pièces entre elles, puis la dislocation arrive. On doit n'enployer que des bois très-secs ou des assemblages combiués contre l'influence de ces effets. Dans les arsenaux, les bois ne sont mis ceuvre qu'après quelques années de débit, afin que la dessication ait eu le temps de s'opérer. Il peut arriver aussi que dans les magasins, les bois s'échauffent, et comme alors ils ne sont plus d'aussi bon service, il y a des limites d'âges entre lesquelles il faut se maintenir, et c'est après 4 ans et avant 7 ou 8 qu'il faut en ployer les bois. Passé ce temps, ils sont sur le retour; après 4 oi 5 ans les effets de la dessication continuent bien encore à se mainfester, mais on doit en prévenir les inconvénients par un mode de construction convenable.

Ainsi pour l'affat de placeët de côte, dans l'assemblage des pièces qui se coupent à angle droit, au lieu d'entailler les deux pièces à mi-bois, on les entaille à recouvrement. (fig. 59). Dans le premier cas la dessication eût eu pour effet d'occasionner entre les deux pièces un jour où l'humidité se serait facilement introduite et asrait en peu de temps fait pourrir les parties en contact. Avec l'assemblage à recouvrement, au contraire, la partie formant le tend peut bien finir par jouer dans sa mortaise; mais comme le jour se trouve alors masqué par le recouvrement, l'Immidité ne peut y pénétrer et l'assemblage se conserve beaucoup mieux. Du reste, pour éviter ce jeu, il est important de n'employer que le plus rarement possible les assemblages à fibres perpendiculaires.

La partie externe de chacune des couches annuelles qui composent les bois est beaucoup plus dure que la partie interne; il en est de même pour toutes les autres conches. Mais cette dureté respective augmente de plus en plus à mesure qu'on se rapproche du cœur. Il résulte de ce mode de formation que les pièces de bois sont susceptibles d'une certaine compression par suite de la présence des parties molles, tandis que les bois sont capables d'une grande résistance dans le sens de leurs fibres, parce que les parties les plus dures sont toujours dirigées dans ce sens. Dans la charpente on a généralement peu d'égard à cette compressibilité et l'on agit à peu près comme si elle n'existait pas. Quand une pièce de bois supporte une pression dans une partie délardée par une entaille, elle ne résiste qu'en vertu de l'épaisseur qu'elle a conservée en ce point; l'on doit donc autant que possible diminuer la profondeur des entrailles dans les assemblages.

L'orme et le noyer présentant une texture très-adhérente et sans fibres bien caractérisées, on s'en sert pour la construction des jantes. Le chêne qui est assez fibreux contracte des fissures lorsqu'il est employé au même usage.

L'assemblage le plus usité dans la charpente, qui est la ferme, serait d'un emploivicieux dans l'artillerie; en effet, si les arbalétriers sont sollicités par un'poids qui agit sur eux ou sur le poinçon qui les assemble, leur longueur reste constante; leurs extrémités inférieures tendent à s'éloigner, mais l'entrait ou le tiran les contient et empêche leur mouvement. D'un autre coté le poinçon diminue d'épaisseur en se dessèchant; par suite, les arbalétriers baissent à mesure que la dessication s'opère, jusqu'au point où ils appuient contre le poinçon. Tout le système s'affaisse, et afin que son affaissement ne tarde pas à le ployer, le poinçon généralement ne porte pas sur l'entrait. Pour éviter cet inconvénient, on se sert avec plus d'avantage de moises boulonnées qui assujétissent les têtes des arbalétriers appuyées l'une contre l'autre. De tels assemblages seraient mauvais dans des affûts : en voici un exemple. Au des de Cadix, où il fallait obtenir d'énormes portées, et par halite tirer les pièces sous des angles qu'on ne pouvait atteindre arec les affâts ordinaires, on a employé l'assemblage de la forme. heax pièces verticales supportaient les tourillons et étaient assurées en avant et en arrière par des jambes de force ; à chaque coup le hoi. le b<sub>olik</sub> était violemment refoulé dans les assemblages des arc-bou-lante  $t_{ants}$ ,  $t_{ans}$  le montant et dans la semelle ; en très-peu de temps ce sur le montant et dans la semelle ; c<sub>e systè</sub>me était complètement disloqué.

Dans l'affût de place et de côte du nouveau système, pour éviler ces inconvénients, on a fait réagir directement les tourillons sur l'arc-boutant, et dans le sens de ses fibres; de cette manière, on a évité la compression latérale perpendiculairement aux fibres.

Quand des bois sont sollicités par une forte charge, ils s'infléchissent, et si ces actions se répètent, il en résulte un va et vient qui peut finir par disloquer les assemblages. Enfin si une pièce de bois de faible dimension porte constamment une charge considérable, il peut arriver qu'elle se rompe.

Voici les résultats obtenus par l'expérience, pour la ténacité et pour la résistance à l'écrasement des bois les plus communément

employés: RÉSISTANCE A L'ÉCRASEMENT. RÉSISTANCE A LA RUPTURE. BOIS. 250 k à 400 k. Chêne. 700 k 980 k à 500 180 à 904 Sapin, 830 90k

4450 k

Orme. On voit, d'après ces résultats, que quand les bois doivent agir dans le sens de leurs fibres, le sapin est plus avantageux que le chêne, puisque la résistance varie entre des limites plus resserrées. Quand, au contraire, il s'agit de la résistance à l'écrasement, c'est le chène qui a l'avantage. Il est bon d'observer ici que le sapin est de plus doué d'une très-grande légèreté.

La densité des bois est extrêmement variable. Les bois verts sont naturellement beaucoup plus lourds que les bois secs. Voici la série

| des densités des bois employés dans les constructions : | 1,286   |
|---------------------------------------------------------|---------|
| - 1wfc                                                  | *       |
| Bois de construction à Toulouse ,                       | , 0,857 |
|                                                         |         |
| id. dans la côte d'or                                   | . 0,840 |
| id. En Lorraine dans les Vosges                         | 0.640   |
| id. En Lorraine dans les Vosges et la Hollande          | métaux  |

Après avoir considéré les propriétés des bois et des métaux relativement à leur emploi dans les constructions d'artillerie , il reste à examiner la manière de les mettre en œuvre-

La pratique des arts industriels possède un grand nombre de moyens pour opérer des changements dans la forme des corps. Ils varient non-seulement selon la nature des matériaux , mais encore suivant la qualité, les dimensions et le fini des ouvrages qu'on vent en tirer. Les métanx fusibles comme le cuivre, la fonte, l'étain, le plomb et leurs alliages sont fondus et coulés dans des moules; ces corps peuvent aussi, lorsqu'ils ne sont pas en trop strande masse, ni d'une forme trop différente de celle qu'on veut leur donner, être amenés aux dimensions désirées par l'enlèvement des parties surabondantes, soit par la section, lorsque les parties à enlever sont considérables, soit par le frottement lorsqu'il ne reste qu'à polir les surfaces ou à en enlever une très-faible épaisseur.

La compression et la percussion peuvent être employées avec avantage lorsque les métaux ou leurs alliages sont ductiles ; cette opération se fait soit à froid soit en les chauffant pour les amollir; c'est de cette manière qu'on travaille le fer et qu'on arrive assez facilement à lui donner toutes les formes demandées.

La rupture peut encore être employée avec les métaux; mais comme elle tend toujours à a gir sur les points les plus faibles, les résultats sont un peu vagues et ne peuvent pas toujours être prévus par l'ouvrier; aussi ne les emploie-t-il que comme transitoires, pour approcher du point où il veut arriver, en déterminant dans le corps, par d'autres moyens, un point faible, en dehors des dimensions définitives qu'il veut obtenir.

On peut donner aux bois la forme qu'on veut obtenir soit par la section, soit par la rupture de leurs fibres, soit en les fendant par la séparation de deux fibres consécutives. La partie molle des couches concentriques, offre pour cela une grande facilité dans certaines espèces. C'est en profitant de cette propriété qu'on se sert du coin avec avantage. On peut aussi changer la forme des pièces de hois en les dilatant d'un côté par l'humidité et les contractant de l'autre par la chaleur. C'est par ce procédé que l'on parvient à cintrer les bois employés dans la marine. Du reste, la forme factice obtenue ainsi n'est pas stable; l'humidité que l'air contient, tend à rendre au bois sa première forme, sans cependant un'il puisse y reveuir tout-à-fait. C'est à peu près par les mêmes que l'on infléchit les douves des tonneaux qui, cerelés vi-gongrausemient, sont obligés de conserver leur forme artificielle. Mais comme cette méthode altère les propriétés du bois, il fant

donner aux pièces à employer ainsi des dimensions supérieures à celles qu'elles devraient avoir à la rigueur.

Les changements qui ont lieu dans la forme des corps par la séparation des parties, s'obtiennent au moyen d'outils ou d'instruments qui ont divers modes d'action, suivant leur espèce. Ils agissent presque tous de plusieurs manières à la fois, soit par interposition entre les particules du corps soit par disjonction des molécules, soit par extension ou déchirement des parties.

Le mode par interposition qu'on ne peut employer que pour les corps qui ne présentent pas une grande dureté, a l'avantage de donner immédiatement aux corps une forme déterminée d'avance, parce que l'action a lieu directement sur les points qui doivent subir des modifications, tandis que par les autres modes on n'agit qu'à une certaine distance de ces points et par l'internédiaire des points voisins. Les ruptures ont lieu dans les parties dont l'aggrégation est moins forte ou qui sont placées le plus défavorablement pour résister à la puissance. Delà, nait dans les résultats une certaine indétermination qui a lieu entre des limites d'autant plus resserrées que l'instrument est plus parfait, ou que l'ouvrier qui l'emploie est plus habile. Aussi ce deuxième mode présentant beaucoup plus de combinaison que le premier, est-il d'un usage bien plus général.

Les instruments tranchants agissent par interposition, en les introduisant dans le corps qu'on veut couper. On tend à faire oc cuper le même espace par deux corps à la fois et il en résulte que le plus faible doit se disjoindre pour laisser place au plus dar. Dans le cas où l'ou agit sur des corps fibreux, les instruments tranchants agissent d'abord par disjonction; l'arrête frappée cède celles qui ploient et les empêchent ainsi de prendre une extension suffisante pour que la rupture ait lieu. Il faut donc que l'instrument agisse d'abord de manière à ôter aux fibres voisines la faculté de prêter appui à la fibre qu'il va conper. Souvent les instruments tranchants agissent comme le coin, qui lui même se comporte d'abord comme un instrument tranchant. Dès qu'il s'est glissé dans l'interstice de deux fibres, celles-ci se séparent, en faisant un anglé moindre que l'augle même du coin , et alors ce dernier n'agit plus que par l'effort qu'exercent les deux plans inclinés. Comme l'adhérence des fibres est la seule force qui s'oppose à la marche du coin , les points résistants cèdent tour-à-tour et la séparation se transmet en avant de l'outil à mesure qu'il pénètre. On pourrait bien obtenir le même effet en agissant à la fois sur toute la surface de séparation ; mais on conçoit qu'il faudrait dans ce cas un effort énorme pour obtenir le déchirement. Quand, au contraire , le coin agit perpendiculairement aux fibres du corps , il n'a plus d'autre effet que celui d'un instrument tranchant , il frotte alors par tous les points des faces immergées dans le corps. Dans ce cas , il a à vaincre l'adhérence et à trancher les fibres ; le coin est alors dans le cas le plus désavantageux.

Dans les métaux l'élasticité a une très-grande influence et produit des effets propres à chaque espèce en particulier. Il en résulte que les instruments doivent être modifiés suivant la nature même du corps sur lequel ils doivent agir. Ainsi, par exemple, les limes à fer ne peuvent servir à limer du cuivre, parce que la limaille de celui-ci les empâte bientôt, tandis que la limaille du fer s'échappe d'elle-même d'entre les dents de la lime.

La scie agit de deux manières : par séparation et par interposition, Quand on veut trancher un corps sur une épaisseur assez forte, il faut frayer à l'outil un passage assez large pour qu'il puisse, sans frottement, se mouvoir dans la voie qu'on lui trace. Cest pour cela que les dents des scies sont déjetées en-dehors de l'épaisseur de l'outil de manière à enlever suffisamment de matière Pour laisser un jeu aisé à la lame de l'instrument. La scie disjoint les fibres et enlève le bois par parcelles; elle agit également par déchirement parce qu'elle n'est pas assez tranchante. Les dents tendent à entraîner les fibres qu'elles mordent, les forcent à s'étendre et produisent nécessairement ainsi le déchirement. Pour faciliter le mouvement de la scie on ne la fait agir que par des points distants les uns des autres, afin de diminuer ce déchirement auant que possible et par suite de diminuer l'effet à produire. Dans la lime la disposition est la même et elle n'agit que par un Augustia lime la disposition est la meme et ene rege quandifice de points limités; les limes sont, en général, assez larges bouner à l'ouvrier plus de chances de bien dresser les sur-lies donner à l'ouvrier plus de chances de bien dresser les surf<sub>loc</sub> donner à l'ouvrier plus de chances de men dress. Plus les surfaces à obtenir doivent être unies, plus les limes dois do<sub>litent</sub> être larges. Du moment qu'il s'agit de surface courbes il <sub>n'en</sub>t être larges. Du moment qu'il s'agit de surface courbes il n'<sub>est</sub> litre larges. Du moment qu'il s'agit de surnace comme plus nécessaire que la lime ait une largeur aussi grande. Les

limes agissent en arrachant les particules qu'elles entrainent, elles sont de différentes espèces, suivant les corps sur lesquels elles sont destinées à agir. Les limes à bois, que l'on nomme rapes, ont des dents assez faibles mais aigues et capables de s'enfoncer plus que celles des limes à métaux. Les limes à acier ont les dents plus fines et plus nombreuses. Quand on veut unir une surface trèsdure on y répand de l'éméri et on agit à l'aide du frottement qui finit par polir la surface. La poudre d'éméri agit dans ec cas comme ferait une lime, seulement les dents sont mobiles et très-fines et se fixent au corps le plus mou avec lequel on frotte. On peut cependant obtenir le poli par le seul frottement avec un corps plus mou.

On voit que généralement les outils agissent en opposant le fort au faible. On peut couper l'acier trempé au moyen de la tôle quoi qu'incomparablement plus molle. Il suffit pour cela de faire passer avec une grande vitesse le corps coupant sur le même point del'autre corps qui finit par céder. Plus la vitesse est grande, plus l'effet est prompt. Pour obtenir ce résultat, on monte un disque de tôle sur un tour doué d'une grande vitesse, et quelque dur que soit le corps que l'on soumet à l'action de ce disque, il cède par suite du renouvellement rapide des surfaces agissantes. Il est probable que la forte température qui se manifeste a aussi de l'influence dans cette action, parce qu'elle devient très-élevée pour le corps coupé, tandis que le disque, par son monvement conti nuel, et son passage rapide dans Fair, y perd à chaque instant la température qu'il a acquise, et que de plus, il offre un grand nombre de criste continuele presentation de la criste continue de la criste bre de points continuels au frottement d'un seul. C'est ainsi que Pacier le plus fin cède à l'action du fer le plus doux. A l'affelier de prégision ou emploie même 1 de précision on emploie même des disques de cuivre, pour arriver par le frottement à donner à certains instruments les dimensions rigoureuses qu'ils doivent atteindre.

Les considérations qui précèdent vont servir à déterminer les formes les plus avantageuses à donner aux pièces que l'on doit assembler dans la construction de l'artillerie.

semmer uans la construction de l'artiflérie.

On a vu quelles étaient les conditions générales auxquelles il importait de satisfaire dans les roues; considérons les assemblages des parties qui les composent. Ces parties sont le moyen, les rais et les jantes; les fibres de ces différentes pièces sont tonjours rais et les jantes;

Perpendiculaires entre elles. Dans le mouvement des voitures, les roues sont pressées par les obstacles qu'elles rencontrent, comme par exemple, les ornières des chemins, de manière que les rais tendent à jouer du devant en arrière. La mortaise du moyen tend à s'agrandir et le rai qui s'appuie contre ses bords, successivement dans tous les sens, agit comme un corps fiché dans un autre, lorsqu'on l'ébranle alternativement en divers sens, pour l'en arracher. Cependant la pression du sol, se compose avec cette action latérale et donne une composante oblique; la mortaise s'agrandissant peu à peu, l'assemblage de la patte perd de sa solidité. Il est important que l'assemblage du rai et du moyeu soit le plus solide Possible et ne permette pas le moindre jeu, parce qu'une fois ce jeu établi, il augmente rapidement.

Dans le système de Gribeanval, on donnait aux rais une épaisseur plus forte à l'extrémité de la patte, on l'introduisait de force dans le moyen, et cette disposition devait l'empêcher de sortir aussi facilement. (fig. 60) Mais comme pour entrer en place il devait élargir la mortaise, le rai par suite était moins bien assujéti. Aujourd'hui on a adopté la disposition contraire; la patte va en diminuant d'épaisseur; elle est introduite de force et elle presse dans toutes ses parties. Il semblerait que par suite de cette forme, elle doit tendre à sortir; mais cette tendance est détruite par suite du frottement considérable qui s'y oppose et qui provient de la compression du bois. Si le rai était invariablement fixé au moyeu il tendrait à se séparer de la jante, et c'est ce qui se manifestait fréquemment dans les roues de Gribeauval. Dans certains pays on traverse la patte du rai, mis en place, par une cheville plantée dans le moyen, mais c'est une faible résistance de plus.

L'autre extrémité du rai, la broche, se loge dans une mortaise des mêmes dimensions ; autrefois pour l'empécher de sortir, lors-qu'elle était en place, on la fendait et on introduisait dans la fente la petit coin qui servait à augmenter ses dimensions. Le retrait de la jant le avait de son côté pour effet, de tirer la patte hors du moyen. Ce mode d'assemblage a été conservé, mais seulement en moyen de maintenir les roues avant qu'elles ne soient ferrées.

paus Jerus de manteun matériel on a laissé en avant et en arriè<sub>pe</sub> de la broche un petit épaulement qui n'existait qu'en dedans de<sub>s</sub> rais dans les rones de Gribeauval.(fig. 61)Cet épaulement a pour objet d'empécher, dans le cas où la voiture est penchée, un porte à faux qui tendrait à imprimer au rai un mouvement de torsion.

Dans les roues desaffits nouveaux de place et de côte qui ont leur moyeu en fonte et dont les jantes sont remplacées par des bandes en fer forgé, les rais sont de très-fortes dimensions et ne peuvent éprouver aueune modification par suite de la dessication; l'extrémité du rai pent dans ce cas porter immédiatement sur la boite de roue et la forme de la mortaise est indifférente. Il n'en est pas de même dans les roues ordinaires et le rai ne doit pas porter sur la boite en euivre, à eause du retrait du moyeu qui tendrait à faire sortir la patte : de même la broche ne doit pas atteindre les bandes des roues, parce que les rais tendraient à la claasser et à la décloner par l'effet de la dessication. C'est pour cela que les pattes et les broches sont plus courtes que leurs mortaises.

Les assemblages à tenons et mortaises sont très-fréquemment employés dans l'artillerie. Quand le tenon n'a qu'une faible étendue comparativement à l'équarrissage des pièces qu'il doit relief; et qu'il ne pénètre que d'une petite quantité, l'assemblage est dit alors à embreuvement. C'est ce mode d'assemblage que l'on renarque dans les entretoises des affûts de place et de côte, où les boulons empêchent l'écartement des flasques tandis que les entretoises en empêchent le rapprochement. Elles doivent agir sur des grandes surfaces; mais il n'est pas nécessaire d'entailler beaucoup les plateaux des flasques, il suflit que l'autre pièce ne puisse changer de sosition.

Position

Quand deux pièces sont assemblées par leurs extrémités, on les faitentrer l'une dans l'antrele plus qu'on peut, afin que l'assemblage soit le plus solide possible; dans cet assemblage, nommé à tenon découvert, pour empêcher les pièces de se désassembler au moits daus un sens, on taille le tenon et la mortaise en queue d'aronde. Le mouvement latéral est empêché par le moyen et la séparation dans l'autre sens est rendue impossible par une ferrure adaptée à

Cet effet.

L'embreuvement a pareillement lieu dans les affûts de mortiers qui sont composés de flasques en fonte reliés par des entretoises en bois à embreuvement; elles ont encore pour objet dans ce cas, d'empêcher le rapprochement des flasques. Cet assemblage est d'ailleurs le seul assemblage possible quand il s'agit de réunir le

bois avec la fonte. Deux pièces, l'une en bois et l'autre en fonte ne pourraient par exemple s'assembler à tenon découvert, à cause des effets de la dessication, qui agirait d'un côté sans agir de l'autre; l'entretoise finit bien par avoir un petit jeu dans son embreuvement, mais elle ne change pas de longueur et le but auquel elle est destinée n'en est pas moins atteint.

Toutes les fois que les assemblages sont faits par entailles verticales, il est important qu'ils soient recouverts, et c'est ce que l'on fait constamment ; les entailles doivent être combinées de manière à empêcher le mouvement de l'une et de l'autre pièce qu'elles relient. Ainsi, par exemple, dans le nouvel affût de place et de côte, le montant et l'arc boutant sont bien reliés par un boulon, <sup>m</sup>ais celui-ci pourrait se fausser et finir par avoir un jeu qui permettrait aux deux pièces de bois de s'écarter de leur plan primitif; on obvie à cet inconvénient en laissant à chacune des pièces un tenon qui pénètre dans l'autre et empêche l'écartement en dehors du plan primitif. Le mouvement latéral étant ainsi interdit, le boulon suffit pour assurer convenablement l'assemblage. (fig. 62).

Pour assembler deux pièces de bois superposées, en outre des boulons qui les relient, on emploie de petites pièces nommées goujons, qui entrent dans l'une et dans l'autre pièce. Les goujons sont employés aussi dans l'assemblage des jantes entre elles, et entre les parties qui composent les flasques des anciens affûts de place et de côte. (fig. 65) Ces goujons sont destinés à empêcher tout glissement des pièces les unes sur les autres, mais dans ces affûts, les plateaux sont encore dans le même but entaillés en traits de Jupiter.

La flèche et les flasques des affûts du nouveau modèle sont reliés entre eux par des rondelles en fonte qui fixent l'écartement de ces pièces entre elles et permettent à l'eau et à la boue de passer sans y séjourner; les rondelles de derrière ont des tenons encastrés dans la flèche et les flasques; leur objet est d'empêcher tout nouvement vertical du flasque par suite de la pression que leur

Impriment par l'action du tir les tourillons de la bouchea feu. (fig. 64) Les affûts de siége ont un corps d'essieu en bois sur lequel les dasques reposent et s'encastrent par leur partie inférieure. De la sortes reposent et s'encastrent par leur parne interesses es sortes il ne peut y avoir de mouvement indépendant de l'une ou de l'ann de pout y avoir de mouvement indépendant de l'une ou de l'ann de pout y avoir de mouvement indépendant de l'une ou de l'une o Pantre partie. Le corps d'essieu en bois porte de plus en arrière partie. Le corps d'essieu en bois porte de plus en arrière plante. n<sub>ule</sub> partie. Le corps d'essieu en hois porte de puis en de la flèche : \*\*\* alfaille qui est destinée à recevoir un épaulement de la flèche : \*\*\* 56

celle-ci est délardée à la tête et à la partie par laquelle elle repose sur le corps d'essieu; cela a dû être fait pour rapprocher l'axe du canon de l'essieu, mais comme ce délardement diminue d'autant la résistance de la flèche, on a pratiqué dans le corps d'essieu une entaille où une petite partie de la flèche vient se loger avec toute son épaisseur, ce qui lui permet de résister plus eflicacement; sans cela, la partie du corps d'essieu située en dessous se briserait avec une grande facilité. ( fig. 63).

Les assemblages des diverses pièces qui composent les avanttrains demandent plus de solidité que tous les autres parce que ceux-ci servant d'intermédiaire entre le moteur et le fardeau à mouvoir, il lui transmet l'effort exercé par les chevaux. (fig. 66). Dans l'ancien matériel l'action des chevaux de devant est imprimée à l'excien matériel l'action des chevaux de devant est imprimée à l'excien matériel l'action des chevaux de devant est imprimée à l'excien matériel l'action par la volée qui y est fixée; la traction s'exerce alors suivant la longueur de ce timon; mais dans les tournantselle s'exerce aussi latéralement, pour vaincre le frottement de la sassoire; ce timon parconséquent doit avoir des dimensions plus fortes que dans les voitures de campague du nouveau matériel, où les chevaux agissent tous sur les volées de derrière. Les timons des voitures qui sont tirées en dedans de leur axe ont beaucoup à souffrir et sont plus exposés à se briser et d'autant plus facilement qu'ils sont plus longs.

Le timon doit à la fois être relié solidement à l'avant-train et pouvoir se remplacer facilement lorsqu'un accident le met hors de service. Pour satisfaire à ces deux conditions, on a rapproché les armons de manière à ce qu'ils comprenment entre eux un espace précisément égal en dimensions au tétard du timon. Une frette et deux boulons relient ces pièces entre elles. Quelques coups de marteau suffisent pour faire glisser la frette; une fois les écrous enlevés, les deux boulons se tirent facilement et le timon se remplace promptement. De la sorte, la question de solidité est reportée sur l'assemblage des armons avec les autres parties de l'avant-train. Dans les anciennes voitures de campagne, les armons se trouvent placés entre le corps d'essieu et la sellette, et ces deux pièces dans lesquelles s'encastrent les armons sont reliées par deux étriers d'essieu. La sellette n'est pas en contact avec le corps d'essieu. Cette disposition est indispensable pour qu'on puisse remédier facilement à la diminution de la grosseur des armons par l'effet de la dessication, en resserrant les écrons des boulons d'assemblage et des étriers d'essieu de façon que les armons se tronvent toujours fortement servés.

Les chevaux sont attelés à des palonniers liés aux extrémités d'une volée fixée sur les armons; l'effort du moteur, qui s'exerce aux extrémités de cette volée est reporté à la sellette à l'aide de deux tirans en fer qui y sont fixés. De cette manière, tous les mouvements de traction sont bien répartis sur cet avant-train pour vaincre les obstacles que les routes peuvent présenter au roulage. L'effort de résistance exercée sur la cheville-ouvrière est vaincu par la sellette, qui fait corps avec le reste de l'avant-train. La sassoire n'étant pas destinée à transmettre des efforts de traction, il n'est pas nécessaire qu'elle soit aussi solidement fixée. Elle n'a besoin de résistance que dans le sens vertical et elle doit par conséquent s'encastrer dans des entailles. Les crochets appliqués aux extrémités des armons servent à attacher la prolonge, et comme celle-ci est en outre enroulée autour des armons, les crochets n'ont pas besoin d'une solidité très-grande.

Dans les avant-trains de campagne du nouveau matériel, le timon n'est pas soumis aux efforts de traction, aussi il sussi de le fixer entre la fourchette par un seul boulon facile à enlever. La bride qui entoure la fourchette sussit pour empêcher que le timon ne prenne un mouvement vertical autour de son seul point d'attache; l'effort des chevaux est appliqué directement à la volée fixée invariablement aux armons et aux deux branches de la fourchette; Passemblage se fait par deux entailles opposées et par un boulon chaque point d'attache de cette volée avec les armons et avec la fourchette; ceux-ci transmettent l'effort des chevaux à l'essieu. Pour cela, à l'extrémité de la fourchette est pratiqué un trou qui donne passage à un boulon dont la tête fixe le crochet chevilleouvrière et dont l'écrou est appuyé contre la rosette arrètoire, ente les branches de la fourchette. Les armons sont reliés au corps dessieu par des entailles à peu près à leurs extrémités; il était asse, difficile de rendre leurs assemblages très-solide. Pour y par-yen, v<sub>enir</sub> cependant, au lieu d'un seul boulon qui ent fixé les deux ar<sub>no</sub>, cependant, au lieu d'un seul boulon qui ent fixé les deux ar<sub>ntons</sub> à la fois et qu'il eut été très-difficile de mettre en place à ca<sub>llso</sub> causa à la fois et qu'il eut été très-duncile de metric dusc de la grande longueur et de retirer pour faire des répara-tions de la grande longueur et de retirer durc dans le bois , à tions de la grande longueur et de retirer pour latre des sis, à chan, à cause de la rouille, on a fait pénétrer dans le bois, à chan, à cause de la rouille, on a fait pénétre de la rouille pièce chaque extrémité du corps d'essieu, la tête aplatie d'une pièce

en fer nommée patte à tige; cette tête aplatie étant percée d'un trou, reçoit un clou rivé dont la tête affleure le corps d'essieu en dessus; la patte à tige empêche tout glissement de l'armou sur le corps d'essieu.

Le crochet cheville-ouvrière est fixé par le bonlon qui traverse Pextrémité de la fourchette et par deux autres boulons qui passent par les deux trous pratiqués à l'avance dans les essieux d'avant-trains. On voit par là , que les avant-trains de l'ancien et du nouveau matériel sont combinés de manière à présenter une grande solidité.

Dans l'avant-train de siége de Gribeauval, la résistance de la voiture est appliquée à un point très-élevé au-dessus de l'essient et par suite les brancards agissent sur le cheval de bas en haut pour le soulever; ils tendent donc à être brisés à leur jonction avec la sellette et le corps d'essieu et doivent y être fixés très-so-lidement. Aussi pour donner plus de résistance au système on a entouré la cheville-ouvrière d'une cravatte en fer qui est reliée au bras du limonier par deux arcs-boutants également en fer.

Il est utile de connaître le prix de revient de divers objets du matériel de l'artillerie, le temps et la quantité des matières employées à leur confection. Le tableau suivant contient le nombre de journées de 42 heures de travail nécessaires à la confection de chaque espèce d'affit ou voiture d'artillerie, la quantité de bois et de fer qui y est employée en tenant compte des pertes qui ont lieu dans le travail et les prix auxquels reviennent au gouvernement chacune de ces voitures. Le poids du bronze employé pour les boites de roues et les écrous de vis de pointage est compris, pour les affûts, dans l'estimation du fer. Ces résultats sont les moyennes obtenues pour les huit arsenaux de construction de la France.

| Artillerie de Campagne. Artillerie \ de Siège. Chèves de Artillerie de Montagne. Equipage de ponts. Deux roues Affüts de mon Rechanges p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | п                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Artillerie de Retards de 12 et d'obusiers de 66 de Retards de 8 et d'obusiers de 24 Canisons à munitions d'artiste de hotterie de 16 de 24 de 16 de 16 de 24 de 16 de 16 de 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | désignation des voi            |  |
| iers de 6º                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VOITURES.                      |  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |  |
| 200<br>200<br>200<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NOMBRE DE JOURNÉES D'OUVRIERS. |  |
| 822922555<br>822922555<br>82292555<br>82295555<br>82295555<br>82295555<br>8229555<br>822955<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82295<br>82205<br>82205<br>82205<br>82205<br>82205<br>82205<br>82205<br>82205<br>82205<br>82205<br>82205<br>82205<br>82205<br>82205<br>82205<br>82205<br>82205<br>82205<br>82205<br>82205<br>82205<br>82205<br>82205<br>82205<br>82205<br>8205<br>8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | QUA                            |  |
| 688 <sup>11</sup> 688 <sup>12</sup> 688 <sup>1</sup> | QUANTITÉ DE FER OU BRONZE.     |  |
| 1380 fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRIX.                          |  |

Le matériel d'artillerie d'une grande puissance est toujours considérable; pour en donner une idée, nous ferons connaître la situation de celui que possédait la France en 4818, époque où cependant elle était réellement dégarnie et n'avait pas l'approvisionnement nécessaire.

Tableau du matériel d'artillerie de la France en 1818.

| Tableau a al thicke ac ta Trance en 1910.                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bouches à feu de siége Françaises 5000                                      |
| i Eddigeres                                                                 |
| Bouches à feu de campagne { Françaises                                      |
| Bouches à feu en fer                                                        |
|                                                                             |
| Affûts de siége de canons                                                   |
| Affûts d'obusiers de 8 <sub>po</sub>                                        |
| Affûts de campagne 2000                                                     |
| Affâts d'obusier de 24 et de 6°                                             |
| Affûts de place                                                             |
| Affûts de mortiers                                                          |
|                                                                             |
| 200                                                                         |
|                                                                             |
| Boulets, bombes et obus 6,000,000                                           |
| Poudres   En aunitions à canons   kil   1,550,000                           |
| En cartouches d'infanterie kil. 4,000,000                                   |
| Poudre en barils kil. 5,670,000                                             |
| Fusil français 850,000                                                      |
| Fusils étrangers 50,000                                                     |
| Sabres français                                                             |
| 4.000                                                                       |
| J do paix étaient établies ayant 48au .                                     |
|                                                                             |
|                                                                             |
| cais les quantités d'antités de 42 et 4/5 de 8 · · · · 1200                 |
| cais les quantités d'aintis et de vient de 12 et 4/5 de 8                   |
|                                                                             |
| Affûts de siège dont 1/2 de 24 et 1/2 de 4000<br>Affûts de place et de côte |
| 1 make do mortiers 5/10 de 12 5/10 de 1                                     |
| Caissons à munitions                                                        |
| Caissons a munico                                                           |
| Charlots de Datteries 500                                                   |
| Forges                                                                      |
| Chariots de parc                                                            |
| Chariots porte-corps                                                        |
| Charton Porto con                                                           |

| Charrette | S   |   |     |     |    |    |     |   |    |     |   |    |     |     |   |     | 300    |
|-----------|-----|---|-----|-----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|-----|-----|---|-----|--------|
| Hacquets  |     |   |     |     |    |    |     |   |    |     |   |    |     |     |   |     | 110    |
| Bateaux   |     |   |     |     |    |    |     |   |    |     |   |    |     |     |   |     | 90     |
| Nacelles  |     |   |     |     |    |    |     |   |    |     |   |    |     |     |   |     | 18     |
| Friquebal | les | à | tre | uil |    |    |     |   |    |     |   |    |     |     |   |     | 100    |
| Chevres   |     |   |     |     |    |    |     |   |    |     |   |    |     |     |   |     | 500    |
| Depuis 48 | 330 | 1 | es  | cor | nn | an | des | 0 | nt | été | à | pe | u p | rès | d | oub | les de |

La grande quantité de matériel que l'on doit conserver, l'espace qu'il nécessite et la valeur qu'il a , exigent qu'on apporte les plus grands soins à son emmagasinement dans les arsenaux; il est bon de donner quelques notions sur les différents modes d'emmagasinement ou d'engerbement de ce matériel. La poudre est conservée, comme on sait , dans des barils , mais ce n'est pas ici le lieu de s'en occuper.

Les projectiles qui sont en fonte se conservent à l'air ; ils peuvent bien se rouiller à la vérité, mais si l'on a soin de les placer dans des courants d'air, l'eau qui les convre s'évapore promptement et la couche d'oxide n'est jamais considérable. On les dispose en piles régulières pour pouvoir les compter promptement et facilement; la couche inférieure est ordinairement enfoncée dans le sol d'un demi diamètre asin que la pression des couches supérieures ne puisse faire écrouler la pile, en faisant rouler les projectiles de la base. Comme ces derniers se rouillent beaucoup plus que les autres, on se sert pour la confection des bases, de projectiles déja hors de service. On a proposé de placer les bases, sur des tasseaux ou des grilles en fer, mais l'excès des dépense que cette disposition exigerait y a fait renoncer. Pour avoir la somme des boulets d'une pile, on calcule le nombre des boulets d'une des faces triangulaires inclinées, et l'on multiplie le nombre trouvé par le tiers de la somme des trois arètes parallèles, ee qui revient à considérer la <sup>\$6</sup>lidité d'un prisme triangulaire à bases non parallèles.

Les bouches à feu sont aussi placées à Pair sur des chantiers en bois, les anses en dessous. En Augleterre on les établit sur des chanti

chantiers en fonte à larges bases. (fig. 67).

Quant aux parties du matériel qui sont construites en bois, elles peuvent être laissées à l'air, où la poussière et la pluie les auralent bientôt mises lors de service en pour rissant les assemblages. Les armes portatives sont graissées avec soin, placées sur des rateliers réguliers qui facilitent beaucoup la surveillance. Les sabres sont empilés par couches. Quant aux ferrures des voitures elles sont peintes à l'huile afin d'être sauvées autant que possible de l'influence de l'humidité.

Pour que les affûts et les voitures occupent le moins deplace possible, il faut les engerber, et pour cela, souvent on les démonte en partie. Comme les affûts de siége sont disticiles à manœuvrer, on les dispose ordinairement de la manière suivante: On place le premier affût parallèlement au mur, le deuxième tourné en sens inverse, la flèche ou les crosses appuyées sur la tête du premier et de manière à ce que les roues se touchent ; le troisième et les suivants sont placés dans le même sens ; les crosses du troisième portent sur la vis de pointage du deuxième et les roues se touchent par les bandes. On peut encore disposer les affûts de manière à ce que les roues se croisent alternativement en dedans et en dehors et soient rapprochées autant que possible les unes des autres, c'està-dire, en plaçant les jantes contre les essieux; de la sorte tous les affûts pairs et impairs sont alignés entre eux. Cette méthode d'engerbement est un peu difficile. Ainsi placés les affûts occupent 5m carrés de surface pour la première méthode et 4m pour la deuvième.

Les affûts de campagne peuvent s'engerber de la même manière; mais comme ils sont plus légers on peut les disposer d'une autre manière. On ote les roues, on dresse les affuts sur leur tête, les essieux dans la direction du rang et se chevauchant entre eux ; les crosses des affûts du premier rang sont appuyées contre un des murs de face; le deuxième rang est placé de même, mais appuyé sur le premier. Quant aux avant-trains et aux roues on les engerbe à part. Chaque affut occupe ainsi 1<sup>m</sup>9 de surface. Les affuts de place et de côte anciens, s'engerbent en otant les roues : quand on en a un grand nombre et beaucoup d'emplacement on les place à la suite les uns des autres en mettant les roues contre les essieux, ils occupent aussi 4 mètres de surface. Si l'espace manque on les place debont sur leur tête, les essieux dans la direction des rangs se touchant par leurs bouts , le dessous des affâts du premier rang faisant face au mur. Les affiits du deuxième rang sont placés en sens contraire dans les intervalles de ceux du premier rang et ainsi de suite pour les troisième et quatrième rangs. Ainsi placé, chaque affut occupe 5º50 de superficie. Pour emmagasiner les caissons à munitions, on enlève les cosfrets et il reste alors des corps de voiture susceptibles de s'empiler. Les caissons de Gribeauval qui ont le corps très-long sont séparés de leur avant-train et placés verticalement à la file. Ils occupent 5<sup>m</sup> à 5<sup>m</sup>25. Si l'on manque d'espace, on ote les roues, on place un premier rang dont les essieux sontjointifs, puis entre eux on place un second rang sur chantier. Ils n'occupent ainsi que 4m75 à 2m; les chariots de parc s'engerbent de la même manière; il en est de même des forges, dont on a soin d'enlever préalablement les coffres et les soufflets. Chacune de ces voitures occupe 3 mètres ; on démonte les roues des chariots à canon qui occupent 2 mètres environ. Les chariots du nouveau matériel une fois démontés s'empilent par couches et les charrettes de même; elles occupent 4<sup>m</sup> 50. Les chassis de place occupent 1<sup>m</sup> 25, montés et 1<sup>m</sup>0 seulement démontés. Enfin les chassis de côte, montés occupent 1 mètre et démontés 0<sup>m</sup>75.









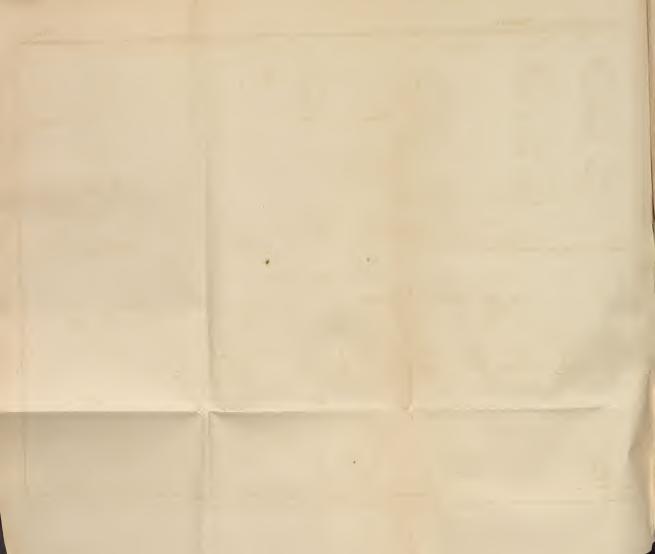







